





529. V.

ISypt. Falct. A-290.



# 527616 SBN HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS, DEPUIS AUGUSTE JUSOU'A CONSTANTINA

Par M. CREVIER, Professeur Emérite de Rhétorique au college de Beauvais.

NOUVELLE EDITION.



# A PARIS,

Chez SAILLANT, rue St.-Jean de Beauvais.
DESAINT, rue du Foin.

### M. DCC. LXVI.

Avec Approbation et Privilege du Roi.

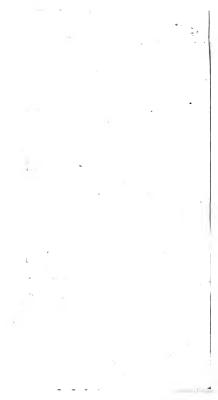



## LISTE

Des noms des Consuls, et des années que comprend ce Volume.

GALBA, Empereur.

M. GALERIUS TRACHALUS. SER. SULPICIUS GALBA.

C. SILIUS ITALICUS.

An. R. 819. De J.C. 68. An. R. 820.

CESAR AUGUSTUS II. T. VINIUS RUFINUS. DeJ.C. 69.

OTHON, Empereur.

VITELLIUS, Empereur.

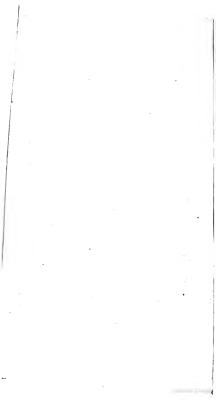



# HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS, DEPUIS AUGUSTE

Jusqu'a Constantin.

# GALBA.

# LIVRE XIII.

§. I.

Réflexion sur la licence que s'attribuent les gens de guerre de disposer de l'Empire. Galba reçoit la nouvelle de la mort de Néron, et du Décret du Sénat, qui le déclaroit lui-même Empereur. Virginius refuse encore une fois l'Empire, et fait reconnoitre Galba par ses Légions. L'armée du bas Rhn Tome V.

### SOMMAIRE.

préte aussi le serment à Galba. Mort de Capiton qui la commandoit. Macer tué en Afrique, où il vouloit remuer. Toutes les provinces reconnoissent Galba: Intrigues de Nymphidius pour s'élever à l'Empire. Il est tué par les Prétoriens. Cruautés de Galba à cette occasion. Il dégénere de son premier goût de simplicité. Il se laisse gouverner par Vinius, Cornelius Laco, et Martianus. Il affecte un appareil de terreur. Traits de rigueur. Massacre des soldats de Marine. Traits d'avarice. Recherche des largesses de Néron. Vexations à ce sujet. Avidité et insolence de Vinius. Inconséquence de la conduite de Galba envers les ministres des cruautés de Néron. Tigellin est épargné. Les bonnes actions de Galba oubliées ou blámées. Il s'attire la haine des soldats. Année féconde en malheurs, Tableau de l'état de l'Empireau commencement de cette année. Surla nouyelle d'une sédition des Légions de Germanie, Galba adopte Pison. Discours de Galba à Pison. Galba décla\* re l'adoption aux Prétoriens, dont il aliéne les esprits par son autorité. L'adoption notifiée au Sénat. Galba

se décrédite de plus en plus. Projets criminels d'Othon. Dernieres mesures qu'il prend pour envahir le trône. Exécution du complot. Galba en apprend la nouvelle. Discours de Pison à la cohorte qui étoit de garde devant la porte du Palais. Tentative de Galba auprès des soldats. Vains témoignages de la faveur du Peuple pour lui. Galba se détermine à aller au-devant des séditieux. Belle réponse de Galba à un soldat qui se vantoit d'avoir tué Othon. Ardeur des soldats pour Othon. Il les harangue: Galba est massacre dans la place publique par les soldats qu'Othon avoit envoyes. Mort de Vinius. Mort de Pison. Les têtes de Galba, de Pison, et de Vinius, portées à Othon, ét mises chacune au bout d'une pique. Mort de Laco et d'Icélus. Othon accorde la sépulture à ceux qu'il avoit fait tuer. Caractere de Galba. Il est le dernier Empereur d'un sang illustre, et d'une ancienne noblesse.

Réflexions

L des Céfars est une époque ribuen la licence des Céfars est une époque ribuen de importante dans l'Histoire gandegerment des empereurs Romains. Juf-ré définques-là, quoique les armes fussent presente des la ques-là, quoique les armes fussent presente de la companyation de la companyat

4 HISTOIRE DES EMPEREURS.

An. R. 3.9. l'origine, la force, & l'appui du gou-De J.C. 68
vernement Impérial, cependant une force de droit de fucceffion tempéroit & limitoit le pouvoir des gens de guerre, & les empéchoit de disposer de l'empire pleinement à leur gré. A la mort de Néron (a) se divulgua, dit Tacite, un mystere d'Etat: on seut que l'on pouvoir faire un empereur ailleurs qu'à Rome; & ce qui tiroit encore plus à conséquence, que la sorce décidoit seule de ce choix, & que les troupes en étoient mastresses absolues.

Plut, Galb

L'énorme largesse promise par Nymphidius aux prétoriens, acheva de porter le mal à son comble. Il étoit entiérement contraire au bien public, que les soldats donnassent l'empire : ils apprirent à le vendre. Delà une suite de révolutions & de catastrophes tragiques. Galba n'ayant pû ni voulu acquitter la promesse de Nymphidius, l'avidité des prétoriens frustrée se tourna vers Othon. Les armées des provinces prétendirent n'avoir pas moins de droit de faire un empereur que les prétoriens, & voulurent porter leurs ches à la souveraine puissance. C'est

<sup>(</sup>a) Evulgato imperii arcano, posse alibi Principem quam Roma fieri, Tac, Hast, 1, 4.

GALBA, LIV. XIII. 5 ainsi que pendant un espace de tems An. R. 819.

très-court, trois empereurs pafferent rapidement fur la scene, presque comme des Rois de théâtre. L'empire Romain fut livré au trouble & mis en combustion, jusqu'à ce que la s'agesse de Vespasien & de ses premiers succesfeurs, fi pourtant on en excepte Domitien, rappella pour un tems le calme, & rétablir l'ordre renversé par la

violence.

Mais le vice radical subfiftoit. Les troupes, faites pour obéir, avoient trop bien connu leur afcendant for la puissance civile pour l'oublier jamais. Les princes les mieux affermis furent obligés de les ménager extrêmement. Enfin elles prirent absolument le desfus. Le caprice des soldats fit & défit les empereurs, & amena. par des fecouffes réitérées, la chûte de l'empire. Telle est la fragilité de toutes les choses humaines, qu'elles portent même dans ce qui fait leur force le principe de leur ruine. Je reprends le fil des événemens.

C. SILIUS ITALICUS.

M. GALERIUS TRACHALUS, voit la noise Au tems de la mort de Néron, ar mort de Norivée, comme je l'ai dit, le onze juin. A iij

### 6 HISTOIRE DES EMPEREURS.

ron, & du Decret du

An.R. 819. Galba étoit à Clunia dans la plus gran-De J.C. 68. de consternation. Il n'attendoit que la mort, quand Icélus vint de Rome lui Senat, qui annoncer celle de fon ennemi. Cet afle declaroit franchi n'étoit resté dans la ville qu'au-Empereur tant de tems qu'il lui en avoit fallu Plut. Gulb.

pour s'affurer de la vérité des faits, & pour voir de ses propres yeux le corps mort de Néron : & tout de suite il étoit parti, faifant une telle diligence, qu'en fept jours il se rendit de Rome à Clunia. Il apprit donc à Galba, que les cohortes prétoriennes, & à leur exemple le fénat & le peuple l'avoient proclamé empereur, du vivant même de Néron ; & il l'inftruisit du sort suneste de ce prince, qui lui laissoit la place vacante.

Sur ces heureuses nouvelles, Galba paffa en un instant de la tristesse & presque du défespoir, à la joie & à la confiance: il vit se former sur le champ autour de lui une Cour nombreuse de personnes de tout état, qui le félicitoient à l'envi : & deux jours après Suet, Calb, ayant reçû le courier du fénat, qui

confirmoit le rapport d'Icélus, il quit-11. ta le titre de lieutenant du sénat et du peuple Romain, prit le nom de César. vui étoit devenu celui de la fouverai-

Galba, Liv. XIII. 7 ne puiffance, & fe disposa à aller in An. R. 3  $_{\circ}$  cessamment s'en mettre en pleine post De J. C. 68.

fession dans la capitale.

Icélus fut bien récompenée de son Tr.c. H.J. voyage. Son patron devenu empentreur lui donna l'anneau d'or, le mit au rang des chevaliers, en le décorant du nom de Martianus, pour couvrir la bassesse de premiere condition, & il lui laissa premiere condition, & il lui laissa prendre un crédit & une autorité dont cette ame servile abus é transement.

Dans ces commencemens tout réuf- Virginius fissoit à Galba. Virginius suivit cons-resusement re une fois tamment son plan de s'en rapporter l'Empire,& au fénat fur le choix d'un empereur fait recon-Après la mort de Néron, les légions ba par ses qu'il commandoit lui firent de nouve!-légions. les inflances pour obtenir de lui qu'il confentît à monter fur le trône des Céfars; & même un tribun lui presentant son épée nue, le somma de recevoir l'empire, ou l'épée dans le corps. Rien ne put faire abandonner à ce grand homme ses principes de modération : & il infifta fi fortement auprès des foldats pour les engager à reconnoître celui que le fénat avoit déclaré empereur, qu'enfin il les amena, quoi8 HISTOIRE DES EMPEREURS.

An. R. 819. qu'avec beaucoup de peine, à prêter
De J. C. 68. le ferment de fidélité.

Il fit plus: & Galba lui ayant envoyéun succeffeur, qui fut Hordeonius Flaccus, Virginius remit à ce lieutenant le commandement de son armée, & vint se rendre auorès de son empe-

Tac. H.fl. & vint se rendre auprès de son empereur , qui l'y avoit invité comme par amitié. Il sut reçà affez froidement : un mot de Tacite nous apprend qu'il y 'eut même une accusation intentée contre lui. Il ne lui en arriva audun mal.

Plut. Galba, qui lui eut fans doute fouhaité plus de chaleur pour ses intérêts, estimoit pour ant sa vertu. Mais il étoit empêché de lui en donner des témoignages par ceux qui l'approchoient, & qui croyoient faire beaucoup que de laiffer la vie à un homme tant de fois proclamé empereur. C'étoit l'envie qui les portoit à le tenir bas: Ils ne fçavoient pas, dit Plutarque, qu'ils lui rendoient fervice. & que leur mauvaife volonté fecondoit la bonne fortune de Virginius, en lui procurant un aryle de tranquillité, où il fû à l'abri des agitations & des orages, qui firent périr coup fur coup tant d'empereurs.

L'armée de la basse Germanie accé-

GALBA, LIV. XIII.

da auffi à Galba: mais il en coûta la An.R. 879. vie à fon commandant Fenteius Ca-liamée du pito. C'étoit un homme bien différent bas Rhin de Virginius, & qui s'étoit rendu prête artificement de l'irginius, & qui s'étoit rendu prête artificement à gueil tyrannique. On prétendit qu'il de Capiton, qui le commandit afpiré à la fouveraine puisfance: mandoit & un trait rapporté par Dion, peut Tac. Histonfirmer ce foupçou. Un accufé ayant Die, Galb.

appellé du jugement de ce lieutenant à Céfar, Capiton monta fur un fiege plus élevé, & lui dit : «Plaide main-» tenant devant César : » & l'avant forcé d'alléguer ses moyens de défense. il le condamna à mort. Cette action est hardie . & peut marquer des vûes ambitieuses. Ce qui est certain, c'est que fur le prétexte de ses desseins turbulens, Cornelius Aquinus & Fabius Valius, qui commandoient fous ses ordres deux des légions de fon armée, le tuerent sans attendre l'ordre de Galba. Quelques uns crurent que ces deux commandans de légions l'avoient sollicité eux-mêmes à se faire empereur. & que n'ayant pas réuffi à le perfuader, ils voulurent se défaire par samort d'un témoin qui pouvoit leur nuire. Galba approuva le meurtre de Capiton, foit par une légéreté d'esprit qui le rendoit to HISTOIRE DES EMPEREURS.

An.P. 8.9. crédule, foit qu'il n'ofât pas trop approfondir une affaire fi délicate, de peur de trouver des coupables qu'il ne fût pas en état de punir. C'eft ain fi que Galba fut reconnu par les deux armées de Germanie.

Macer mé Clodius Macer en Afrique, voulut en Afrique. A l'en a Afrique de l'en Afrique de l'en

dans sa province, & de tâcher de s'en faire un domaine propre, & un petit Etat. Il fut aidé dans ce dessein par Galvia Crispinella, femme aussi audacienfe que favante dans la débauche. dont elle donnoit des lecons à Néron. Nous l'avons vûe accompagner ce prince en Gréce. Elle passa, dans le tems dont je parle ici, en Afrique, & de concert avec Macer, elle entreprit d'affamer Rome & l'Italie, en retenant les vaisseaux qui partoient pour y porter des bleds. Mais Trébonius Garucianus intendant de l'empereur, tua Macer par ordre de Galba, & rétablit ainsi le calme dans le pays.

Toutes les Dans les autres provinces il n'y eut provinces aucun mouvement, & toutes fe foufens Galbs. mirent avec docilité à l'obétifance de over. Galb. Galba, On a dit qu'il ayoit pris ombra-

73.

GALBA, LIV. XIII. 11
ge de Vespassen, qui faisoit actuelle-An.R. 817.
ment la guerre contre les Juiss, &
qu'il envoya des assassins pour le tuerLa chose ne paroît pas vraisemblable:
& ce qui est certain, c'est que Vespasien n'en sut pas instruit; car il sit partir Tite son sils, pour aller rendre son sil. 1.
hommage au nouvel empereur.

ini

ılut

fes

OIL

en

tit

Rome, qui avoit déterminé les vœux. des provinces en faveur de Galba, par dellympniun retour inopiné lui suscita du trou-s'élever a ble & des allarmes. La cause du mal l'Empire. fut l'ambition de Nymphidius, qui, aspirant au trône, commença par s'emparer de toute l'autorité dans la ville. Il méprisoit Galba comme un vieillard foible & caduc, qui à peine pourroit se faire porter en litiere jusqu'à Rome. Au contraire, il s'attribuoit à lui seul la gloire de la ruine de Néron, & il se comptoit puissamment soutenu par les cohortes prétoriennes, dont l'affection dévouée depuis long-tems à sa personne, avoit acquis une nouvelle chaleur par la largesse immense qu'il leur avoit promise, & qui leur faisoit regarder Nymphidius comme leur bienfaiteur, & Galba comme leur débiteur.

Plein de ces idées présomptueuses, il ordonna à Tigellin son collégue de 12 HISTOIRE DES EMPEREURS!

An R 819 quitter l'épée de préfet du prétoire? DeJ.C. 68. Il s'appliqua à gagner les principaux membres d'i fénat, invitant à des repas les confulaires & les anciens préteurs, comme au nom de Galba, pendant qu'il travailloit pour lui-même. Il aposta des émissaires sécrets, qui dans le camp des prétoriens exhortoient les foldats à envoyer demander à Galbaque Nymphidius fût établi feul & pour toute fa vie leur commandant. La baffesse du sénat augmenta encore la frénétie de cet ambitieux. Il se voyoit traité de protecteur par la premiere compagnie de l'empire. Les fénateurs venoient en foule lui faire leur cour : on vouloit qu'il dictat tous les décrets du fénat, & qu'il les confirmât. Enflé de ces déférences exceffives, bientôt il devint redoutable 3: ceux qui s'étoient proposé de gagner fa faveur.

> Les consuls avoient chargé des esclaves publics de potter à Galba le décret qui le déclaroit empereur, & ilsleur avoient donné des lettres scellées de leurs sceaux, pour se faire sournir des chevaux sur toute la route. Nymphidius trouva très-mauvais qu'on n'ent pas pris de lui des soldats pour

GALBA, LIV. XIII. 13
cette commission, & qu'on ne se fût An. R. 810,
pas servi de son fecau. La colere qu'il De J.C. &.
en eur le porta à délibérer sérieussement

d'en faire repentir les consuls, & il fallut que ces souverains magistrats sissent effort pour l'appaiser par d'hum-

bles excufes.

OITE

paux

s repré-

pen-

ême.

dans

nt les

alba

pour

baf-

fré-

ovoit

niere

ſéna-

lear

s les

onfir-

ceffir

le à

gner

ef-

dé-

ils

lécs.

mir

vm-

ı'on

our

Dans les vûes de Nymphidius, il lui étoit avantageux de mettre le peuple dans fon parti. Il s'attacha à le gagner, en lui accordant une pleine licence. Il souffrit que la multitude traînat par les rues les statues de Néron. & qu'elle les sit passer sur le corps d'un gladiateur qui avoit été agréable à ce malheureux prince. On étendit par terre Aponius, délateur de profession. fous une charette chargée de pierres, qui l'écrafa : plufieurs autres furent mis en pieces, & même des innocens : en forte que Junius Mauricus, homme extrêmement estimé pour sa sagesse & fa vertu, dit en plein sénat : « Je » crains que nous ne foyons bientôt » obligés de regretter Néron. »

Nymphidius appuyé, a ce qu'il penfoir, du peuple & des foldats, & tenant le fénat en efclavage, crut devoir aller en avant, & faire des démarches, qui, fans le découvrir pleinement, 14 HISTOIRE DES EMPEREURS.

An. R. 819. avançassent néanmoins l'exécution de De J.C. 68. ses desseins. Ce n'étoit pas assez pour lui de jouir des honneurs & des richesfes de la fouveraine puissance, d'imiter les désordres les plus honteux de Néron, & d'épouser comme lui l'infâme Sporus : il voulut être empereur en titre; & il travailla à disposer les esprits dans Rome en faveur de son projet insensé, par ses amis, par quelques sénateurs qu'il avoit gagnés, par des femmes intrigantes. En même-tems il dépêcha vers Galba l'un de ses plus intimes confidens, nommé Gellianus, pour épier les sentimens du nouveau prince, & reconnoître par où il seroit plus aisé de l'attaquer.

Gellianus trouva les chofes dans un état capable de déferérer Nymphidius. Cornélius Laco avoit été nommé par Galba préfet du prétoire: T. Vinnus pouvoit tout sur l'esprit de l'empereur, & rien ne se faisoit que par ses ordres: en sorte que l'envoyé de Nymphidius, soupçonné & observé de tous, n'avoit pas même pû obtenir une au-

dience particuliere de Galba.

Nymphidius allarmé du rapport de Gellianus, assembla les principaux officiers des cohortes prétoriennes, & il

GALBA, LIV. XIII. leur dit : « que Galba étoit un vieil- An. R. 817. » lard respectable, & plein de douceur » & de modération ; mais qu'il se gou- vernoit peu par lui-même, & fui-» voit les impressions de deux minis-» tres dont les intentions n'étoient » pas bonnes, Vinius & Laco. Qu'a-» vant donc qu'ils se fortifiassent, & » qu'ils acquissent insensiblement une » puissance pareille à celle de Tigellin. » il étoit à propos d'envoyer des dé-» putés du camp à l'empereur, pour » lui représenter qu'en éloignant de sa » personne & de sa Cour ces deux » hommes feulement, il fe rendroit plus agréable, & trouveroit les » cœurs mieux disposés en sa faveur à » fon arrivée à Rome. » La proposition de Nymphidius ne fut point gontée. On trouva indécent d'entreprendre de donner des leçons à un empe-

our

mi•

'n

au**r** 

. 011

> à qui il devoit donner fa confiance. Nymphidius prit un autre tour : il entreprit d'intimider Galba , en lui groffiffant les dangers. Il lui écrivit que dans Rome les efprits fermentoient, &

> reur de l'âge de Galba, & de lui prefcrire, comme à un jeune fouverain qui commenceroit à goûter la douceur du commandement, quels étoient ceux

HISTOIRE DES EMPEREURS.

An. R. 819 menaçoient d'une nouvelle révolution : que Clodius Macer (dont j'ai rapporté la mort par anticipation) remuoit en Afrique : que les légions de Germanie nourrissoient des mécontentemens qui pourroient bientôt éclater, & qu'il apprenoit que celles de Syrie & de Judée étoient dans de femblables dispositions. Galba ne fut point la dupe de ces vains artifices, ni ébranlé par des terreurs visiblement exagérées à dessein, & il n'en continua pas moins fa marche vers Rome : enforte que Nymphidius qui comptoit que l'arrivée de Galba feroit sa ruine, se résolut de le prévenir. Clodius Celfus d'Antioche, l'un de ses plus fidéles amis, & homme de fens , l'en détournoit , & il l'affùroit qu'il n'y auroit pas une maison dans Rome qui déférat le nom de César à Nymphidius. Mais la plûpart se moquoient de sa réserve; surtout Mithridate, autrefois Roi d'une partie du Pont, qui s'étoit foumis à Claude, comme je l'ai rapporté, & qui depuis ce tems n'avoit point quitté le féjour de Rome, tournoit en plaisanterie la tête chauve & les rides de Galba, & il disoit que de loin ce hon vieillard paroiffoit quelque chose aux Ro-

GALBA, LIV. XIII. mains; mais que vû de près, il feroit An.R. 819. jugé l'opprobre des jours pendant lefquels il auroit porté le nom de César. Cette facon de penfer, qui flattoit l'ambition de Nymphidius, fut approuvée; & ses partisans convinrent de le mener vers minuit au camp des prétoriens,

on:

01-

10it

er-

r,

rie

les

ar

à

& de l'y proclamer, empereur. Une partie des foldats étoit gagnée : par les premais Antonius Honoratus , tribuntoliens. d'un cohorte prétorienne, rompit ces mesures. Sur le soir, il assembla ceux qu'il avoit fous ses ordres, & il leur représenta de quelle honte ils se couvroient en changeant tant de fois de parti dans un fi court intervalle, & cela fans caufe légitime, fans que l'amour du bien dirigeat leur choix, & comme fi un mauvais démon les forçoit de paffer de trahifon en trahifon. « Notre » premier changement, ajoutoit-il, » avoit un motif, & les crimes de Né-» ron nous justifient. Mais ici, avons-» nous à reprocher à Galba le meurtre

» ce n'est pas pour ces raisons que » nous avons abandouné Néron : il a

HISTOIRE DES EMPEREURS. An R. 819. » fallu que Nymphidius nous trompat, en nous failant croire que ce prince nous avoit abandonnés le premier, » & s'étoit enfui en Egypte. Préten-» dons-nous donc faire de Galba une victime que nous immolions fur le tombeau de Néron? Prétendonsnous nommer Céfar le fils de Nymphidia, & tuer un prince qui appartient de près à Livie, comme nous avons réduit à se tuer le fils d'Agrippine ? Ah plutôt! faifons porter à

De J.C. 68.

celui-ci la peine de ses attentats. & d'un seul coup vengeons Néron, & prouvons notre fidélité à Galba.» Ce discours fit impression fur les soldats qui l'entendirent : ils communiquerent leurs fentimens à leurs camarades, & en ramenerent le plus grand nombre à

leur devoir. Il s'éleve un cri . & tous

se mettent en armes.

Ce cri fut un avertissement pour Nymphidius de fe rendre au camp. foit qu'il s'imaginat que les foldats l'appelloient, foit qu'il voulût prévenir un trouble naissant. Il vint donc à la lumiere d'un grand nombre de flambeaux, muni d'un discours qui lui avoit été composé par Cingonius Varro, conful défigné, & qu'il avoit appris

GALBA, LIV. XIII. 19 par mémoire pour le prononcer aux An.R. 819. prétoriens assemblés. En approchant il De J.C. 68. trouva les portes fermées, & les murs garnis de foldats. Effrayé, il demanda à qui ils en vouloient, & fur quel ordre ils avoient pris les armes. Il lui fut répondu d'un cri unanime, qu'ils reconnoiffoient Galba pour empereur. Nymphidius fit bonne contenance : il joignit ses acclamations à celles des foldats, & il ordonna à fa suite d'en faire autant. Il ne put néanmoins parlà éviter sa perte. On le laissa entrer dans le camp, mais ce fut pour le percer de mille coups: & lorfqu'il eut été tué, son corps environné d'un grillage, demeura pendant tout le jour à la vûe de quiconque vou!oit repaître

ompát,

prince

Préten-

Galba

ndons-

Nym

appar-

e nous

Agrip-

orter à

on, &

a.» Ce

oldats

uerent

es, &

nbre à

c tous

pour

amp,

oldats

on**c à** flam-

avoit

rro,

ppris

fes yeux de ce speciacle.

C'étoit là un heureux événement Cruante
pour Galba, qui se trouvoit, sans y de Galba à
avoir rien mis du sien, délivré d'un fion.
indigne rival, dont le génie turbulent
avoit de quoi se faire craindre. Mais il
déshonora ce bienfait de la fortune par
la cruauté. Il sit tuer Mithridate &
Cingonius Varro, comme complices
de Nymphidius. Petronius Turpilianus, choisi pour général par Néron,
stit aussi mis à mort par les ordres de

HISTOIRE DES ÉMPEREURS.

An R. 819 Galba: & ces illustres person lages exé-De J.C. 68. cutés militairement (a) & fans aucune forme de justice, passoient presqu'aux yeux du public pour des innocens opprimés.

Il dégénere On attendoit toute autre chose du de fon premiergourde gouvernement de Galba, & les viofimplicité. lences de sa part révolterent d'autant

plus, qu'elles étoient moins prévûes. Il avoit déja commencé à dégénérer du goût de simplicité avec lequel il s'étoit annoncé. Tout le monde fut charmé de la facon dout il recut les députés du fénat à Narbonne. Non feulement il leur fit l'accueil le plus gracieux, fans faste, sans hauteur; mais dans les repas qu'il leur donna, il ne voulut point fe fervir des officiers de la bouche de Néron, qui lui avoient été envoyés, & il se contenta de ses propres domestiques. En (b) conféquence on le regarda comme un homme qui pensoit supérieurement, & qui se mettoit au-deffus d'une vaste oftentation, que l'on veut faire paffer pour grandeur. Mais bientôt Vinius, dont le crédit far l'ef-

defenfi , ranguam innocentes perierant. Tac. H.ft. I. 6.

(b) Eudoni mei, me-

(a) Inaudiri arque in- | yano opou avn'p zjups-ΙΤΤων απειροκαλίας φαινό μενος. Plut.

GALBA, LIV. XIII. 21

prit de Galba prenoit des accroiffe-An.R.319, mens rapides de jour en jour, le fit De J.C.63, changer de fystème, & renoncer à cette simplicité du vieux tems; & il lui persuada qu'au lieu de ces saçons unies & populaires , qui n'éroient qu'une flatterie peu séante envers la multitude , il devoit soutenir son rang par une magnificence digne du maître de l'Univers. Galba prit donc tous les officiers de Néron, & se monta pour sa maison, pour se équipages , pour sa table , sur le ton d'un empereur.

s op-

e du

vio-

itant

vûes.

er da

'étoit

armé

s du

nt il

fans

es re-

e de

mef-

arda

upé-

def-

l'on

Mais

l'ef-

x 63°

Ni as

t.

Vinius, qui va faire pendant quel- Il felaiffe ques mois le premier rôle dans l'em-gouverner par Vinius. pire, étoit un homme bien peu digne Cornélius, de la confiance d'un prince tel que Gal-Marianus, ba. Né d'une famille honnête, mais Plut. Galb. qui pourtant ne s'étoit jamais élevée & Tac.Hist. au-dessus de la préture, sa jeunesse sut & Suer, Guib. déréglée : & dans ses premieres cam-14pagnes, il ofa déshonorer fon général Calvifius Sabinus, dont il corrompit la femme qui étoit entrée dans le camp en habit de foldat. Pour ce crime, Caligula le fit charger de chaînes. Sorti de prison par la révolution qui fuivit la mort de ce prince, Vinius se fit une nouvelle affaire, mais d'une autre espece, sous Claude. On le soup22 Histoire des Empereurs.

An.R. 819. conna d'avoir eu l'ame affez baffe & De J C. 68. affez servile pour voler un vase d'or à

la table de l'empereur où il mangeoit: & le lendemain Claude l'ayant de nouveau invité, le fit servir seul en vaisselle de terre. Il se releva pourtant de ce double opprobre : actif, ardent, rufé autant qu'audacieux, il vint à bout de parcourir la carriere des honneurs jufqu'à la préture : & ce qui est plus singulier, il gouverna la Gaule Narbonnoise avec réputation de sévérité & d'intégrité. C'étoit (a) un de ces caracteres également souples au bien & au mal felon les occasions, & faits pour réuffir de quelque côté qu'ils portent les talens que la nature leur a donnés. Elevé par la faveur de Galba au comble de la fortune, il y donna l'effor à fes vices, & fur-tout à son avidité pour l'argent ; & après avoir brillé comme un éclair, nous le verrons tomber avec fon maître dont il avoit en grande partie caufé la chûte.

Quoique Vinius tînt le plus haut rang à la Cour de Galba, Cornelius Laco, préfet du prétoire, avoit aussi

<sup>(</sup>a) Audax , calli- diffet, pravus aut indufdus , promptus , & , trius , eadem vi. Tac. prout animum inten- Hyl. I. 48.

### GALBA, LIV. XIII. 23

un grand crédit: & (a)l'affemblage du An.R. 3.9. plus lache des hommes avec le plus Ded.C. 68. vicieux, réunifloit contre le gouvernement du prince qu'ils oblédoient, la haine & le mépris. L'affranchi Icélus, ou Martianus, entroit avec eux en part de l'autorité. Ils formoient enfemble un triumvirat de Pédagogues, (ainsi les appelloit-on dans Rome) qui ne quittoient point le foible vieillard,

& le menoient à leur gré. C'est à leurs impressions qu'il faut attribuer presque toutes les fautes de Galba, Il étoit fans douté esprit borné, avare, févere jusqu'à la rigueur; mais au fond il avoit des intentions très-droites: il aimoit la justice, le bon ordre, les loix. Ces qualités, si précieuses dans un souverain, devinrent inutiles au bonheur public, par l'aveugle confiance qu'il eut en des ministres qui ne cherchoient que leurs intérêts. Le prince vouloit le bien . & le mal se faisoit avec une licence effrénée. On s'en prit à Galba : on le rendit responfable de la mauvaise conduite de ceux qui abusoient de son autorité, & avec

<sup>(</sup>a) Invalidum fenem rum oneratum, contem-T. Vinius & Cornelius rum oneratum, contemptu inertize deftruebants morralium, alter igna-Tuc. Hift. 1, 6.

24 HISTOIRE DES EMPEREURS.

An.R. 8:9 raifon. Car, (b) fuivant la judicienfe De.J. c. 68 remarque de Dion, il fuffit aux particuliers de ne point faire d'injuftices : mais ceux qui commandent doivent même empêcher qu'il ne s'en commette pas d'autres. Il importe peu à ceux qui fouffrent, de qui vienne le mal, dès qu'ils en font les victimes.

Il sfiedes J'ai dit que Galba avoit aliéné les maparent esprits par diversactes de cruauté content de apparent esprits par diversactes de cruauté content de la content de

foutenir, & portant un poignard, qui, attaché à fon cou avec un ruban, lui pendoit fur la poitrine. Il fit presque tout son voyage en cet équipage, qui rendoit plutôt ridicule que terrible un vieillard infirme & gouteux; & il me revint à l'habit de paix, qu'après la mort de Nymphidius, de Macer & de Capito. Les faits répondoient à ces annonces menaçantes. Il sevit contre les villes d'Espagne & de Gaule, qui

(a) To s μεν γας ο πως μπό αλλο ιδιοταις απο χει μιπ δεν αδικε το Τος δε διαφερειτοίος καχος τας το γεωριάς ε χει στι αναγκη προιοείν κακόνια, Dio. Galò.

avoient

GALBA, LIV. XIII. avoient balancé à se déclarer pour lui, An. R. 819 & il punit les unes par des augmentations des tributs, les autres en détruifant leurs murailles. Il fit mourir des intendans & d'autres officiers, avec leurs femmes et leurs enfans. Mais rien ne le rendit plus odieux que le massacre qui souilla & remplit d'horreur son entrée dans Rome. Les foldats de marine, que Néron avoit formés en corps de légion, & qui par-là avoient acquis un grade de milice plus honorable chez les Romains, vinrent à la rencontre de Galba à Ponte-Mole, à trois milles de la ville, & ils lui demanderentà grands cris la confirmation du bienfait de son prédécesseur. Galba, rigidement attaché à l'ordre de la discipline, les remit à un autre temps. Ils comprirent que ce délai équivaloit à un refus, & ils infifterent d'une façon peu respectueuse : quelques - uns même tirerent leurs épées. Cette insolence méritoit d'être punie : mais Galba passa les bornes, en donnant ordre à la cavalerie qui l'accompagnoit de faire main basse sur ces malheureux. Ils n'étoient point armés en régle ; & ne firent aucune réfistance: ce qui n'empêcha pas qu'on ne les massacràt inhumainement, & Tome V. В

u,

lui

jui

les

qui

vQ.

arri

jient

26. HISTOIRE DES EMPEREURS.

An R. 819. Qu'il n'en restât plusieurs milliers sur la place. Quelques-uns se soumirent. en implorant la clémence de l'Empereur, & ils furent décimés. Cette exécution sanglante excita de justes plain-& frappa de terreur ceux même qui en avoient été les minifres.

Les traits d'avarice n'étoient pas Suet. & Plut, moins marqués. Les habitans de Tarragone lui ayant offert une couronne d'or pesant quinze livres, il la fit fondre, & exigea trois onces qui manquoient au poids. Il cassa une cohorte de Germains que les Césars avoient établie pour leur garde, et dont la fidélité ne s'étoit jamais démentie; & il renvoya ces étrangers dans leur pays fans récompense. On faisoit même courir des histoires malignes, qui, fans avoir peut-ètre beaucoup de fondement, le rendoient tout-à-fait ridicule. On disoit qu'ayant vû qu'on lui servoit un souper dont la dépense pouvoit être considérable, il avoit gémi de douleur; que pour reconnoître le zele & les foins de son intendant, qui lui présentoit ses comptes en bon ordre, il lui avoit donné un plat de légumes; & qu'un fameux joueur de slûte, nomme Canus, lui ayant fait grand plaifir en jouant devant

GALBA, LIV. XIII. 27
Ini pendant un repas, il avoit tiré de la ANR.819.
bourse cinq deniers pour l'en gratiser,
observant que c'étoit de son argent,
& non pas de l'argent du public. Ces
petitesses frent grand tort à sa réputation, & l'estime universelle qu'on lui

arriva à Rome. Il en eut tout d'un coup la preuve. Car dans un spectacle, les comédiens qui représentoient une espece d'opéra comique, ayant entonné un air fort connu, dont les premières paroles sgnificient: « Voici le vieil avare arrivé de » sa métairie»; toute l'assemblée acheva la chanson, dont elle faisoit l'application à Galba, & on la répéta plu-

portoit au moment de son élestion, étoit déjà changée en mépris lorsqu'il

fieurs fois.

15

Les procédés qu'on lui vit tenir , ne Les procédés qu'on lui vit tenir , ne réformerent pas l'idée que l'on s'étoit largeffes de faite de lui , parce que les arrangemens Neron. même louables qu'il premoit , étoient vexaion mêlés de circonflances qui en dimi-s'udine de nuoient le prix , & totalement gâtes de vinue par l'indigne conduite de ceux qui Tac. Hig. l'approchoient. Pour remplir le tré-l. 20. for épuifé , il ordonna une recherche l'au. Gulb. des largeffes insensées de son prédécef. Juc. Gulb. feur. Elles se montoient à deux cent

AN. R. 819. cinquante millions . & elles avoient De J.C. 68. été répandues sur des débauchés. sur des farceurs, fur les ministres des plaifirs de Néron. Galba voulut qu'ils fusfent tous affignés, & qu'on ne leur laissat que la dixieme partie de ce qui leur avoit été donné. Mais (a) à peine ce dixieme leur restoit-il. Aussi prodigues du bien d'autrui que du leur, ils ne possédoient ni terres ni rentes \*. Les plus riches ne confervoient qu'un mobilier, que le luxe & leur goût pour tout l'attirail du vice & de la mollesse. leur avoient rendu précieux. Galba. qui n'étoit pas traitable sur l'article dé l'argent, trouvant infolval les ceux qui avoient reçu les gratifications de Néron étendit la recherche jusques sur les acheteurs qui avoient acquis d'eux. On conçoit quel trouble & quel houleversement dans les fortunes résulta de cette opération, dont trente Chevaliers Romains étoient chargés. Une multitude d'acquéreurs de bonne foi étoient inquiétés: on ne voyoit dans

(a) Arillis vix decumæ j fola instrumenta -vitiofuper portiones erant, rum manerent. Tac. iifdem erga aliena fumptibus quibus fua prodegerant: quum rapacissimo cuique ac perditiffimo non agri, aut fœnus, fed

\* Je parle notre langage pour être entendu. Le texte porte foenus , argens place à intéret.

GALBA, LIV. XIII. toute la ville que biens mis en vente. De J.C. 68. C'étoit (a) pourtant une joie publique, de trouver aussi pauvres ceux que Néron avoit prétendu enrichir, que ceux

qu'il avoit dépouillés.

Mais on fouffroit très-impatiemment que Vinius, qui engageoit l'Empereur dans des discussions de minuties & dans des chicanes tout-à-fait onéreuses à un très-grand nombre de citoyens, bravât par son luxe les yeux de ceux qu'il vexoit, & abusat de son crédit pour tout vendre, et pour recevoir de toute main. Il n'étoit pas le seul qui exerçat ce trafic. Tous (b) les affranchis, tons les esclaves de Galba le faisoient en sous-ordre, se hâtant de profiter d'une fortune subite, & qui ne pouvoit pas durer long-temps. Il y avoit commerce ouvert pour tout ce qui trouvoit des acheteurs, établissemens d'impôts, exemptions & priviléges, impunité des crimes, condamnations d'innocens. Sous le nouveau gouvernement renaissoient tous les niaux de

(a) Attamen grande | berti, Servorum manus gaudium quod tam pau- fubitis avidæ, & tamperes forent quibus do- quam apud fenem festiperes totent quam qui-naffet Nero, quam qui-bus abituliffet. Tac. (b) Offerebant venalia, non sequè exculata, oqueta prepotontes li-Tac. Hift.7.

Biii

An.R. 819. l'ancien, & le public n'étoit pas éga-

lement disposé à les excuser.

Inconéon fut encore très-blesse de l'incongence de la conduite de Galba, par
conduite de sequence de la conduite de Galba, par
Galba en rapport au supplice de ceux qui s'écreles mistoient rendu les instrumens des cruaucruaués de tés de Néron. Plusieurs subirent la juste
Néron. Tr.
Néron. Tr.
gellin. est peine de leurs crimes, Hélius, Polyclegellin. est peine de leurs crimes, Hélius, Polyclepargné. te, Patrobe, l'emposionneuse Locuste,
pargné. de d'autres qui n'avoient point trouvé
1. 72. Galb. ces actès de justice: lorsque ces insisues, Galb. ces actès de justice: lorsque ces insi-

gnes criminels étoient conduits au fupplice, on crioit que nulle fête ne pouvoit être plus fatisfaifante pour la ville, & que leur fang étoit l'offrande la plus agréable aux dieux: mais on ajoutoit que les dieux & les hommes demandoient la mort de celui qui par fes lecons avoit formé Néron à la tyrannie, de l'infame & malfaifant Tigellin.

Mais le rusé scélérat avoit suivi la pratique ordinaire de ceux de son espece, qui, (a) toujours en désiance sur le présent, toujours alertes sur les changemens qui peuvent arriver. se ména-

<sup>(</sup>a) Peffimus quisque, privatam gratiam præpadiffidentia prefentium mutationem pavens, adversis publicum odium punitatis, Tac,

GALBA, Liv. XII. 31
gent dans des amis puissans une ref-ANR. 819.
Gourge contre la baine publique. 8.

fource contre la haine publique: & fous cet abri, ils commettent hardiment le crime, furs de l'impunité. Tigellin avoit pris de loin ses mesures pour s'affurer la protection de Vinius. Dès les commencemens des troubles il fe l'étoit attaché par l'attention à lui fauver fa fille, qui, se trouvant dans Rome au pouvoir de Neron, couroit risque de la vie: & récemment il avoit promis au même favori de très grandes fommes, fi par fon crédit il pouvoit fortir de péril. Des mesures si habilement prises lui reussirent. Vinius le prit fous fa fauvegarde, & lui obtint de Galba, l'affurance de la vie.

On compara avec étonnement le fort de ce mitérable avec celui de Pétronius. Turpilianus, qui n'ayant gueres d'autre crime que d'être demeuré fidele à Néron, en avoit été puni par le supplice; pendant que celui qui avoit rendu Néron digne de mort, & qui après avoir achevé de le pervertir, s'étoit séparé d'intérêts d'avec lui, & avoit ajouté à tous ses forfaits la lâcheté & la pessidie; vivoit heureux & tranquille: grande preuve de l'énorme pou-

An.R. 819. voir de Vinius, & de la certitude De J.C. 68. indubitable de tout obtenir de lui par

argent.

Le peuple indigné s'acharna fur Tigellin. Au cirque, au théâtre, il demandoit à grands cris son supplice, qui auroit été pour la multitude le plus doux des spectacles. Tous se réunisfoient dans ce vœu, tant ceux qui haiffoient Néron, que ceux qui le regrettoient. Galba porta la docilité aux ordres de Vinius jusqu'à faire afficher une ordonnance, dans laquelle il prenoit la défense de cet homme abominable. Il y disoit que Tigellin ne pouvoit pas vivre encore long tems, étant confumé d'une maladie de langueur, qui le meneroit bientôt au tombeau. Il accusoit même le peuple de cruauté, & il trouvoit fort mauvais qu'on voulût le forcer de rendre fon gouvernement odieux & tyrannique.

Vinius & Tigellin vainqueurs infulterent à la douleur du peuple. Tigellin offrit aux dieux un facrifice d'action de graces, & prépara un repas somptueux: & Vinius, après avoir soupé avec l'Empereur, vint au dessert chez Tigellin avec sa fille, qui étoit veuye. GALBA, LIV. XIII. 3

Tigellin porta à cette dame une fanté De J.C. 68. d'un \* million de fefterces; & il ordona à la fultane reine de fon férail, d'ôter un collier qu'elle portoir, de la valeur de fix \*\* cent mille fefterces; & de le mettre au cou de la fille de Vinius. Tigellin nejouit pas long-tems de cette impunité feandaleufe: nous le verrons bientôt fous Othon porter

enfin la peine de ses crimes.

Il n'étoit pas besoin d'être un aussi important criminel que lui pour obtenir grace de Galba. L'eunuque Halotus, qui avoit empoisonné Claude, qui s'étoit montré l'un des plus ardens instigateurs des cruautés de Néron, non-seulement échappa au supplice, mais sut revêtu d'une riche & honorable intendance. Il n'est pas dit quel fut son protecteur; mais ce qu'on peut assurer fans aucun doute, c'est qu'il n'en eut pas de meilleur que son argent.

D'un (a) Prince haï & méprifé, les Les bonnes bonnes actions même font mal inter-médecaba prétées & mal reçues, ou au moins on oubliées ou blamées.

<sup>\*</sup> Cent vingt-cinq mille livres. (a) Inviso semel Principe, seu benè, seu malè facta premunt. mille livres. (Tac, Hist. 1, 1.

Au.R. 819 ne lui en tient aucun compte. Galba Tac Hift I rappella ceux qui avoient été exilés : 10, Zonar. il permit de punir les délateurs : il livra les esclaves ingrats & insolens à lajuste

vengeance de leurs maîtres. Ces traits. assurément louables, furent si peuremarqués, que Suétone & Plutarque

Tac. Hift, n'en ont fait aucune mention. 1 8. 6 5t.

Plui.

Galba avoit récompensé les villes & les peuples de Gaule qui s'étoient soulevés avec Vindex, par la remise du quart des tributs, & même par le droit de bourgeoisse Romaine. Il étoit bien naturel que ce prince témoignât fa reconnoissance à des peuples à qui il devoit l'Empire. Mais on se persuada que ces bienfaits étoient achetés de Vinius; & ils devinrent ainfi une occafion de murmure & de mécontentement contre fon maître:

Il s'anire La disposition générale des esprits fahaine des étoit donc peu favorable à Galba. Il

Tac. Hist acheva de se perdre en irritant les sol-3.5.6 Plut. dats. Sa (a) severité, autrefois estimés

mas vina Principumama- Tac. Hiff. 1. 5.

(a) Laudara olim & milirati famà celebrata fervarias elus angebat adiperananes veterum dificiplinam, & raquaturo piniam, angebat adiperananes veterum dificiplinam, angebat adiperanti del piniam, angebat adiperanti del piniam di piniam d

GALBA, LIV. XIII. 35 & vantée par les gens de guerre, leur An.R.816.

étoit devenue suspecte, depuis que par De J.C. 62. une habitude de quatorze ans de licence fous le gouvernement de Néron, ils avoient appris à redouter l'ancienne discipline . & à chérir autant les vices de leurs chefs, qu'ils avoient dans d'autres tems respecté leurs vertus. Un mot de Galba, très-digne d'un Empereur. mais dangereux dans la circonflance, porta leur fecret dépit jufqu'à une haine violente & cruelle. Ils s'attendoient à recevoir, finon la largesse promise par Nymphidius, du moins une gratification pareille à celle que Noron leur avoit faite à son avénement à l'Empire. Galba instruit de leurs prétentions, déclara, "qu'il avoit coutume de lever » les foldats, & non de les acheter. » Ils fentirent que cette parole non-feulement les frustroit du présent, mais leur ôtoit toute espérance pour l'avenir, & feroit regardée comme une loi dictée par Galba à fes successeurs. Ils entrerent en fureur, & leur emportement pouvoit leur paroître d'autant plus légitime, qu'une façon de parler si haute n'étoit pas foutenue, comme nous l'ayons yû, par le reste de la con-

duite. Ainsi tout se préparoit à une révolution au commencement de l'année où Galba prit un second consulat avec T. Vinius.

An.R. 820. SER. SULPICIUS De J.C. 69. GALBA CESAR AUGUSTUS

VINIUS RUFINUS.

conde en malheure.

Cette année est remarquable dans les fastes du genre humain, comme prodigieusement séconde en scenes tragiques, en guerres civiles, en secousses violentes qui ébranlerent successivement toutes les parties de l'univers. Tacite . curieux d'inftruire son lecteur non-feulement des événemens, mais de leurs causes, nous trace ici un tableau de l'état actuel de l'empire avant que ces tempêtes éclatassent. & des dispositions où étoient les citoyens , les provinces & les soldats. J'en ai déja emprunté plusieurs traits, qui s'enchâtfoient naturellement dans mon récit: & je vais maintenant le présenter en entier. en évitant néanmoins les redites.

La mort de Néron avoit d'abord de l'état de réuni tous les esprits dans un sentiment l'empire au l'empire au l'empire au l'empire au l'empire au commence de joie universelle : mais bientôt elle ment de produisit une grande variété de mou-Tac, Hift, vemens. Les fénateurs perfévérerent

L 4. 11.

GALBA, LIV. XIII. 37 dans une façon de penfer, que fixoit en AN.R. 820 eux la haine de la tyrannie. Ils goûtoient tout le charme d'une liberté, bien douce au fortir de la plus affreuse servitude, & nullement gênée dans son premier esfor par un prince nouveau & absent. Toute la fleur de l'ordre des chevaliers, la plus faine partie du peuple, avoient dans tous les temps suivi les impressions du sénat. Mais la vile populace, accoutumée aux plaifirs du cirque & du théâtre, les plus vicieux des esclaves . les citoyens débauchés . qui, ayant diffipé leur patrimoine, ne fubfistoient que par les honteuses prodigalités de Néron, étoient mécontens, consternés, & portés à recueillir avidement les bruits qui pouvoient les flatter d'un changement. L'âge (a) même de Galba fourmifoit matiere aux railleries de la multitude, qui estimant ses princes par la mine, comparoitavec dédain les infirmités & la tête chauve de ce vieil empereur , à la brillante jeunesse de Néron.

Pai fait affez connoître les dispositions des Prétoriens. Ils n'avoient (a) Ipsa stas Galbar decore corporis, ut est a irribul & faitidio erat mos vulgi, comparate affectis puvente Neronis, tibus, Tac. & Imperatores formà ac

ANR. 820. abandonné Néron, que parcequ'on les De J.C. 69 avoit trompés. Pluseurs étoient entrés dans le complot de Nymphidius, & quoique le chef de la révolte ne sur plus, il restoit un levain d'aigreur dans leurs esprits. Frustrés de la gratification qui leur avoit été promise; ne voyant point de lieu, si les choses demeuroient tranquilles, à espérer des occasions de grands services & de grandes récompenses; comptant peu sur l'amitié d'un prince qui avoit obligation de l'empire aux légions; leur sidélité étoit d'autant plus chancelante qu'ils méprisoient Galba, & qu'ils lui reprochoient tout

ouvertement sa vieillesse son avarice.
Les Prétoriens n'étoient pas les seules troupes qui sussent pas les seules troupes qui sussent et légion d'Espagne: les restes de la légion de Marine formée par Néron, les détachemens des armées de Germanie, de Bretagne, & d'Illyrie; dont ce même prince
avoit voulus se servir contre Vindex, s'y trouvoient aussi: & le tout ensemble faisoit une grande multitude de
gens de guerre qui remplissoit Rome, &
qui offorit des forces considérables,
è quiconque en fauroit réunir en sa fa-

GALBA, LIV. XIII. 39 Yeur les vœux encore incertains. De J.C.69.

La plus grande partie des provinces étoient tranquilles. Mais dans les Gaules & parmi les armées de Germanie, une fermentation violente annoncoit les approches d'un orage terrible. Les Gaules dès le commencement des troubles, s'étoient partagées en deux factions fort inégales. Le plus grand nombre des peuples avoient pris parti pour Vindex; au contraire, ceux qui étoient voisins de la Germanie, s'étoient déclarés contre lui, & lui avoient même fait la guerre. Cette division subsistoit encore. Les anciens partifans de Vindex demeuroient attachés à Galba, qui les avoit comblés de bienfaits. Les peuples de Treves. de Langres . & de tout ce canton, exclus des graces répandues fur leurs compatriotes, ou même punis par la confi[cation d'une partie de leurs terres, joignoient la jalousie au ressentiment, & n'étoient pas moins outrés des avantages dont ils voyoient jouir les autres, que de ce qu'ils souffroient eux-mêmes.

Les deux (a) armées de Germanie , toujours prêtes à se réunir, & redou-(a)Germanici exercitus, in tantis viribus, follicité quod pariculossemen & trant. Tac. Hift. 1. %.

tables par la ionction de leurs forces De J.G. 69. étoient tout-à-la fois mécontentes & agitées d'inquiétudes: dispositions trèsvoifines de la rebellion dans un corps puiffant. Fieres de leur victoire sur Vindex, elles se croyoient d'un autre côté fuspectes à Galba, comme ayant soutenu des intérêts contraires aux fiens. Elles ne s'étoient laissé persuader que fort tard d'abandonner Néron. Elles avoient offert l'empire à Virginius: & quoiqu'elles fussent piquées contre ce grand homme, qui les avoit refusées. cependant elles fouffroient avec peine qu'on le leur eût enlevé. Sa fituation à la cour de Galba, où il étoit fans crédit, & même accusé, leur paroissoit humiliante & ignominieuse pour elles: & elles se regardoient presque comme accufées en sa personne. L'armée (a)du haut Rhin méprisoit son commandant Hordéonius Flaccus, vieillard infirme & gouteux, incapable d'une conduite foutenue, incapable de prendre l'autorité. Il n'auroit pas suffi même à gouverner une armée qui eût été

invalidum : ne quieto

(a) Superior exercitus legatum Hordeonium Flaccum spernebat se-necla & debilitate pedum banur. Tac,

GALBA, LIV. XIII. 41 ranquille. Ainfi des furieux , tels que AN.R. 8201 es foldats qu'il avoit fous fes ordres , l'en étoient que plus animés par les oibles efforts qu'il faisoit pour les conenir. Les légions du bas Rhin, après a mort de Fonteius Capito, demeuerent affez long-tems fans chef. Enfin Galba leur envoya A. Vitellius , 'qu'il choifit à dessein, comme un homme ans conséquence, & qui ne pouvoit lui faire ombrage. Vitellius étoit un caractere fouverainement méprifable, & entre ses vices une basse gourmandise tenoit le premier rang. Galba ne croyoit Suet. Vit. 7. donc avoir rien à craindre de lui. Il difoit que ceux qui ne pensent qu'à manger ne sont nullement à craindre; & que le ventre de Vitellius trouveroit dans une riche province de quoi se satisfaire. L'événément prouva que Galba s'étoit trompé.

La Germanie étoit la feule province qui menaç2t d'un trouble prochain. L'Espagne demeuroit tranquille sous le gouvernement pacifique de Cluvius Rusus, homme célebre par les talens de son espérience dans les choses de la guerre. Nulles légions ne prirent moins de part que celles de la Grande-Brets-

Tac,

AN.R. \$20. gne aux horreurs des guerres civiles : foit que leur éloignement, & l'Océan qui les féparoit du reste de l'empire, les missent à l'abri de la contagion de l'esprit séditieux , soit que les expéditions fréquentes qui les tenoient en haleine occupaffent leur activité, & leur eussent appris à faire un meilleur usage de leur valeur, en la tournant contre l'étranger. L'Illyrie, où les légions tenues dans des quartiers fort éloignés les uns des autres,ne méloient ni leurs forces ni leurs vices, avoit été prémunie par cette prudente politique, contre le trouble et le mouvement.

L'orient étoit encore dans le calme . & l'on n'y voyoit alors nuls préparatifs de la révolution qui fixa enfin le destin de l'empire en terminant heureusement toutes les autres. Mucien . à qui Vespasien sut dans (a)la suite rede-

giones obrinebat Licinius Mucianus, vir fecundis adverfisque juxtà famofus. Infignes amicirias iuvenis ambiciose coluerat. Mox attritis epibus, lubrico statu, suspectà eriam Claudi iracundià, in fecrerum Afiæ reposi- | Sed apud subjectos, apud sus, tam prope ab exfule | proximos, apud collegae.

(a)Syriam & quatuor le- | fuit , quam poftea a Principe. Luxurià, industrià, comitate, arrogantia; malis bonifque artibus mixtus. Nimiz voluptates, quum vacaret; quoties expedierat, magnæ virtutes palam laudabant. fecreta male audiebant.

GALBA; LIV. XIII. ble de fon élévation fur le trône des De J. 6. fars, commandoit en Syrie quatre gions. Sa fortune fut sujette à de andes viciffitudes. Dans sa ieunesse s'étoit acquis des amis puissans, auxsels il faisoit sa cour avec toute la ivacité d'une ardente ambition. Un vers furvint: la dépense qu'il faisoit ruina: fon état devint chancelant: eut même à craindre la colere de laude: & il fe trouva heureux d'en tre quitte pour aller en Afie avec un ommandement de peu d'importance. l y passa quelque tems dans une situaion auffi voifine de celle d'un exilé. ju'il se vit près dans la suite de la granleur Impériale. Son caractere ne fut pas moins mêlé que fa fortune. C'étoit un composé d'activité pour le travail & de paresse voluptueuse, de douceur & d'arrogance. Dans le repos, le plaifir le dominoit : fi les affaires l'appelloient , il faifoit preuve de grandes vertus. Au dehors il ne paroiffoit en lui rien que de louable: sa conduite intérieure n'avoit pas bonne renommée. Habile à prendre diverses formes, selon la qualité de ceux avec qui il traitoit; il sçut variis illecebris potens : tradere Imperium, quim

AN.R. 8.0. plaire à fes inférieurs, à fes égaux, à De J.C. 69. plaire à fes inférieurs, à fes égaux, à fes collegues, & fe faire dans tous les ordres des créatures & des amis. A tout prendre, il étoit plus capable de donner l'empire à un autre, que de s'y maintenir s'il y eût penfé pour lui-même.

Vespasien faisoit la guerre contre les Juifs avec trois légions. Il n'eut aucune pensée de traverser Galba. & i'ai déja dit qu'il fit partir Tite son fils , pour l'affurer de sa soumission. Tibere Alexandre, dont j'ai eu déja occasion de parler plus d'une fois, Juif de naiffance, & neveu de Philon, gouvernoit l'Egypte, & commandoit les troupes qui gardoient cette province. L'Afrique, depuis la mort de Clodius Macer. s'étoit soumise à la loi du plus fort; & . peu contente du maître foible dont elle avoit essayé, tout Empereur lui étoit bon Les deux Mauritanies, la Rhétie, le Norique, la Thrace, & les autres provinces qui n'avoient que des intendans pour les gouverner, suivoient les impressions des armées dont elles fe trouvoient voifines. L'Italie &c. les provinces défarmées n'avoient d'autre fort à attendre, que celui d'être la proie du vainqueur. Tel étoit l'état des

GALBA, LIV. XIII. choses dans toutes les parties de AN K. 820; l'empire, lorsque Galba & Vinius

confuls enfemble commencerent une

année qui fut la derniere pour eux, & presque fatale à la république. Peu de jours après le premier Jan-Sur la nouvier, arriverent à Rome des lettres de cédition des Pompeius Propinquus, intendent de legions de Germanie, a Belgique, qui avertiffoit la cour Galba adopque les légions du haut Rhin, au mé- te Pison. pris du ferment par lequel elles s'étoient 1. 12. engagées à Galba, demandoient un Suet. Gulb. autre empereur, & qu'elles en laissoient Plut. Galb. il le choix au fénat & au peuple romain, pour donner à leur révolte une couleur plus honnête. Ce mouvement qui porta fo Vitellius à l'empire, fera raconté avec

e une juste étendue en lieu plus conve-

& nable. elle Sur la nouvelle qu'en reçut Galba,

oi il se hâta d'exécuter le dessein où il hé étoit dès auparavant de se désigner un au fuccesseur par la voie de l'adoption, des persuadé qu'il n'avoit point de meilui leur remede à opposer au mal naissant; om & que ce qui infpiroit la hardiesse de & méprifer fon autorité, étoit moins fa u vieillesse, qu'une succession incertaine, la fante d'un héritier déterminé. Il y les avoit déja quelques mois qu'il s'occu-

ANR 830. poit de cette pensée, & qu'il en conbe JC.69. poit de cette pensée, & qu'il donnoit
fa confinnce: & l'on ne parloit d'autre
chose dans la ville, par une fuite de la
manie qu'ont tous les hommes de se
méler de politique, au moins dans
leurs discours, s'ils ne le peuvent autrement. Mais les bruits vagues répandus dans le public étoient sans conséquence. Les ministres de Galba pouvoient insuer beaucoup dans la décision; & toujours divisésentre eux sur les
moindres objets, ils l'étoient bien plus
vivement par rapport à une affaire de
cette importance.

Vinius portoit Othon, qui étoit en effet le fujet le plus apparent entre tous ceux fur lesquels on pouvoit jetter les yeux. J'ai fait connoître Othon sous le regne de Néron, dont il fut pendant quelque temps le savori, & qui ensuite, à cause de Poppéa, l'éloigna de la cour, & l'envoya gouverner la Lustanie. J'ai dit que de tous les gouverneurs de provinces, Othon sut le premier qui se déclara pour Galba, & qa'il témoigna pour son service un grand zele, dont le motif secret étoit l'espérance de l'adoption qu'il avoit dès-lors en vûe. Cette espérance se fortissa en lui

GALBA, LIV. XIII. 47 de jour en jour. Les vœux des foldats De.J.C. 69 étoient décidés en fa faveur : la vieille cour le defiroit, dans l'espérance de retrouver en lui un autré Néron.

Mais la recommandation et l'appui de Vinius donna à Othon pour adverfaires les deux autres ministres, Laco & Icélus, qui se réunirent contre lui, quoiqu'ils ne fussent pas eux mêmes fixés fur la personne de celui qu'ils devoient propofer en fa place. Ils n'avoient pas laissé ignorer à leur maître que Vinius étoit intimément lié avec Ohon; qu'il y avoit un mariage projetté entre celui-ci & la fille du conful, qui étoit veuve; & que Vinius en 1 travaillant pour Othon, comptoit tra-15 vailler pour fon gendre. Tacite penfe que Galba fut même touché de la vûe du bien public, & qu'il crut que ce n'eût pas été la peine d'ôter à Néron l'empire, pour le laisser à Othon.

Le choix qu'il fit confirme cette conjecture. La vertule détermina en faveur de Pifon Licinianus, en qui, a vec unagedéja formé & une illustre naisance, il trouvoit (a) une grande sévérité de mœurs, qui passoit même pour misan-

<sup>(</sup>a) Æstimatione rectà | pretantibus tristior habeseverus, deterius inter- | batur, Tuc.

An. R. 820. thropie auprès des amateurs du plaisir. De J.C. 60. Il étoit fils de M. Craffus & de Scribonia, & avoit été adopté par un Pison, qui n'est pas connu d'ailleurs. Son pere & sa mere furent mis à mort par Claude, auffi bien que l'un de ses freres aînés Pompeius Magnus. Un autre de ses freres, qui paroît avoir été l'aîné de toute la famille, périt fous Néron. Lui-même il avoit été exilé . & vraifemblablement il n'étoit revenu à Rome que par la révolution qui mit Galba fur le trône. Suetone affure que Galba avoit toujours heaucoup aimé Pison, & qu'il étoit résolu depuis longtems de le faire héritier de ses biens & de son nom. D'autres prétendoient, au rapport de Tacite, que Pison sut redevable de fon adoption à Lacon, qui avoit eu autrefois des liaifons avec lui chez Rubellius Plautus, mais qui feignoit de ne le pas connoître, pour éviter de rendre son suffrage suspect d'intérêt particulier. Ce qui est certain. c'est que le caractere de sévérité qui se remarquoit dans Pison, plaisoit autant à Galba, qu'il donnoit d'inquiétude à la plûpart des courtisans. L'Empereur donc ayant assemblé un confeil, auguel, outre Vinius & Laco, il appella

GALBA, LIV. XIII. appella Marius Celfus, conful defi- An R. \$20. gné, & Ducennius Geminus, préfet de la ville, manda Pison, & le prenant par la main, il lui fit un discours que

Tacite rapporte en ces termes: « Si j'étois un simple particulier qui Discours » vous adoptasse, il me seroit honora-de Galba » ble fans doute de faire entrer dans Tac, Hiff. » ma maifon le descendant de \* Pom-I. 15. » pée & de Crassus; & ce ne seroit pas » une moindre gloire pour vous, de

» rehausser l'éclat de votre noblesse, » en y joignant celle des Sulpicius &

» des Catulus. L'élévation où m'a por-

» té le consentement des Dieux & des » hommes, donne un bien autre relief

» à mon adoption. Plein d'estime pour » votre vertu, conduit par l'amour de

» la patrie, je vais vous chercher dans

» le fein du repos pour vous offrir le » rang suprême, dont l'ambition a al-

» lumé tant de guerres du temps de nos

» ayeux, & que je n'ai moi-même ac-» quis que par les armes... Je suis en » cela l'exemple d'Auguste, qui assura

Cétoit vraisembla- faijant appeller Cn. Pom-lement pur Scribonia fa peius Magnus. On peut mere que Pjoin défendoit le fompée, dont un de famille dans les notes de la fompée, dont un de famille dans les notes de la Autonia file marie Reyck us fur Tarice. Hills. 4 Autonia file de Claude, aroit pris les coms. fe Tome I. C

HISTOIRÉ DES EMPEREURS. An. R. 820. » la premiere place après lui d'abord De J.C. 69. , à Marcellus fon neveu, ensuite à Agrippa son gendre, puis à ses petits-fils, & enfin à Tibere son beau-» fils. Mais Auguste se chercha un succeffeur dans sa famille, et moi je le choifis dans la République. Non que je n'aie des parens, des amis, dont

le secours m'a été utile dans la guer-» re. Mais ce n'est point l'ambition ni aucune vue d'intérêt propre qui m'a » élevé à l'Empire : & je puis vous

donner pour preuve de la pureté & » de la droiture des intentions qui gui-dent mon choix, non-feulement mes

» liaifons auxquelles je vous préfere. mais encore les vôtres. Vous avez un » frere, qui a même fur vous la fupé-

» riorité de l'âge. Il seroit digne de » la fortune que je vous offre, si vous

» nel'étiez encore plus que lui (a). Vous (a) Ea zeras tua, quæ ini animi bona, tu quicupiditates adolescentiae jam effugerit; ea vita, in

qua nihil præteritum excufandum habeas. Fortunam adhuc tantum adversam tulitti. Secundæ res acrioribus flimulis animum explorant : quia mileriæ tolerantur, felicitate corrumpimur. Fidem , liberratem , ami- noftra , quam nobifcum.

dem eadem constantia retinebis; fed alii per obsequium imminuent. Irrumpent adulatio,blanditiæ ; peffimum veri affectos venenum, fua cuique utilitas. Etiam ego ac tu simplicissimè inter nos hodie loquimur : ceteri libentius cum fortuna

GALBA, LIV. XIII. 51 D' êtes dans un âge où est amorti le feu An R. 820; » des passions ordinaires à la jeunesse. » Votre conduite a toujours été telle, » qu'on n'y a rien remarqué qui eùt » besoin d'apologie. Jusqu'ici vous ne » connoissez que la mauvaise fortune. » La prospérité sonde le cœur par une » épreuve plus délicate : parce que l'on » fe roidit pour résister à l'advers té, » au lieu que les amorces de la bonne » fortune nous féduisent & nous cor-» rompent. Vous perfévérerez tou-» iours fans doute avec une égale conf-» tance, à conserver la fidélité à vos » engagemens, la franchise, l'amitié, » qui sont les plus grands biens de la » vie: mais les autres, par leurs molles » complaifances, travailleront à affoi-» blir en vous ces vertus. L'adulation. » les caresses flatteuses vous livreront » des assauts : l'intérêt particulier, cet » ennemi mortel de tout attachement » véritable, changera en trompeurs » tous ceux qui vous approcheront. » Actuellement je vous parle avec ou-» verture & fimplicité: les Courtifans.

» nous, envisagent plus notre fortune,

quod oporteat, multi | Principem quemonque
laboris: atientatio erga | fine affectu peragitur.

C 11

» dans le commerce qu'ils ont avec

An. R. 820 » que notre personne. Car donner an De J.C. 69. Prince de bons conseils, c'est une chose pénible & souvent hasardeuse: au lieu que la flatterie s'exerce sans » que le sentiment y entre pour rien. » (a) Si le vaste corps de l'Empire

» pouvoit sesoutenir en équilibre, sans » une main qui le gouvernât, je pen-

» ferois affez noblement pour mériter l'honneur de rétablir l'ancienne for-

me de la République. Mais il y a

long-temps que la nécessité d'un chef est prouvée. Je ne puis faire un meil-

leur présent au peuple Romain, que celui d'un bon fuccesseur, & vous

vous serez acquitté envers lui, si

vous le gouvernez en bon prince. » Sous Tibere & les Empereurs qui

l'ont fuivi, nous avons été comme le patrimoine d'une seule famille qui

nous possédoit par droit héréditaire.

L'élection nous tiendra lieu de li-

» berté. Et la maison des Jule & des Claude étant finie, l'adoption est

» un moyen qui nous fera trouver le

(a) Si immensum Im- | senectus\_conferre plus perii corpus stare ac li-brari fine rectore posser, dignus eram à quo Res-rem; nec rua plus juvenpublica inciperet. Nunc ta, quam bonum Pringo necessitatis jampridem cipem. Tac.

ventum eft, ut nec mea !

GALBA, LIV. XIII. » plus digne. Car naître d'un prince An.R. 820. » est un avantage fortuit, & qui ne laisse De J. C 69.

» plus de lieu à un jugement libre. Au

» contraire, rien ne gêne l'adoption,

» & fi l'on veut faire un bon choix, il » ne faut qu'écouter la voix publique.

» Mettez-vous (a) devant les yeux le

» fort de Néron. Ce prince orgueil-» leux d'une longue fuite de Céfars » qu'il avoit pour ancêtres, comment

» a-t-il été détruit ? Ce n'est point

» Vindex avec sa province désarmée, » ni moi avec une seule légion, qui

» avons ruiné sa fortune. Ce sont ses

» débauches, c'est sa cruauté mons-» trueuse qui a forcé le genre humain

à se délivrer de son indigne joug, » & à donner l'exemple jusqu'alors

» inoui d'un Empereur condamné.

» Nous-mêmes nous ne devons pas » nous promettre une entiere fécu-

» rité. Quoique portés au rang suprême » par la voie de la guerre et de l'é-

» lection, quoique nous gouvernant

» par les principes les plus vertueux.

(a) Sit ante oculos Nemanitas, fua luxuria, ro, quem longà Cæfa-rum ferie tumentem lere. Neque era adhuc aon Vindex cum inermi damasi Principis exemprovincia, aut ego cum | plas. Tuc. una legione, fed fua im-

An R. \$20. s l'envie s'attachera à nous. Ne vous De J.C. 69. » effrayez pas néanmoins, fi au milieu » de cet ébranlement général de l'Uniy vers, vous voyez deux légions qui

» ne foient pas encore rentrées dans le » calme. Je n'ai pas trouvé non plus

» les choses dans une fituation tran-» quille lorsque j'ai pris le timon de

> l'empire : & dès que l'on fera infor-» mé d'une adoption qui m'affure un

> fucceffeur, on oubliera ma vieilleffe.

» feul reproche que l'on se croie en » droit de me faire maintenant. Néron

fera toujours l'objet des regrets des vicieux : c'est à nous à faire ensorte

» que les bons même n'ayent pas à le > regretter.

» Le temps ne me permet pas de m'é-» tendre ici en paroles pour vous don-» ner des lecons : & fi mon choix est

» bon, tout eft dit. J'ajouterai (a) seu-

» lement en un mot, que le moyen le » plus fûr et le plus court pour vous

» de discerner les bonnes & les mau-

» vaifes régles de conduite ; c'est de

(a) Utiliffimus idem ac | in gentibus, certa dominorum domus . & ceteri breviffimusbonarum malarumque rerum dilecfervi : fed imperaturus tus eft, cogitare quid es hominibus, qui nec aut nolueris fub alio Printotam ferviturem pati cipe, aut volueris. Ne- | poffunt nec totam libera que enim hic, ut ceteris tatem, Tac.

GALBA, LIV. XIII. yous rappeller ce que vous avez fou- An. R. 820. De J. C. 69. » haité, ce que vous condamniez dans

» les Princes sous lesquels vous avez

» vécu. Car il n'en est point de cet » Etat comme des autres, où une feule

» maison régnante tient tout le reste

» de la Nation dans l'esclavage. Vous

» avez à gouverner des hommes qui ne » peuvent supporter ni une pleine li-

» berté, ni une entiere servitude. »

Ainfi (a) parloit Galba, comme inftituant un héritier de l'Empire. Les autres adoroient déja la fortune du

nouveau Céfar.

Pison se posséda parfaitement. Au premier coup-d'œil lorfqu'il entra, & ensuite pendant un affez long-tems que tous les regards demeurerent fixés fur lui, on ne remarqua ni trouble, ni aucun figne d'une joie immodérée. Il répondit d'une façon pleine de respect pour fon pere & fon Empereur, avec modestie sur ce qui le touchoit lui-

(a) Et Galba quidem animi motum prodidiffe: hæc ac talia, tanquam Principem faceret : ceteri tanquam cum facto loquebantur. Pifonem ferunt ftarim intuentibus, & mox conjectis in cum omnium oculis, nullum turbaci aut exfultantis

Sermo erga patrem Imperatoremque reverens, de fe moderatus; nihil in vultu habituque mutatum : quafi imperare posset magis quam vellet. Tac.

Ciii

An R. 330. même: nul changement ni dans for De J.C. 69. vifage, ni dans tout fon maintien. Il n'étoit point ému, & ne paroiffoit point infenfible: & on avoit lieu de le juger plus capable qu'avide de la premiere place.

Galba dé. On douta où il feroit plus convenaclare l'a- ble de notifier l'adoption , devant le Prétoriens, peuple, dans l'affemblée du Sénat, ou dont il alie- au camp des prétoriens. On fe déterpirs par mina pour commencer par le camp. fon auffeir C'étoit une diffin find d'honneur que

l'on accordoitaux foldats: & l'on penfia que s'il y avoit de la baffesse & du
danger à gagner leur faveur par des
largesses ou par une molle indulgence,
on ne devoit pas négliger les bonnes
voies del'acquérir. Cependant (») il s'étoit assemblé autour du palais impérial
une soule infinie, qu'agitoit et tenoit
en suspens l'avide curiosité d'un secret
de cette importance; & les essons
même que l'on faisoit pour empêcher
qu'il ne transpirat avant le tems,
augmentoient l'impatience, & donnoient plus de cours aux bruits qui
commencoient à s'erbandre.

<sup>(</sup>a) Circumfleterat înterim Palatium publica cham famam supprimenexspectatio magni secreti ete augebant. Tac

GALBA, LIV. XIII. 57 C'étoit le dix janvier: & la pluie, An R. 820. le tonnerre & les éclairs en firent un DeJ.C. 69.

te tonnerre & tes ectairs en frent un jour hideux même pour la faision. De toute antiquité, la supersition des Romains leur avoit fait regarder le tonnerre comme un mauvais présage pour les élections, & en pareil cas les affemblées se rompoient. Galba méprisoit avec raison ces idées populaires, & il n'en poursuivit pas moins ce qu'il avoit résolu. L'événement sut contre lui, &

fortifia le préjugé.

Il ne tint pas un long discours aux soldats. See par caractere, & affectant encore une (a) briéveté digne de son tang, il déclara qu'il adoptoit Pison, se conformant à l'exemple d'Auguste, & suivant la \* pratique militaire de s'associe par son choix un compagnon dans les grandes occasions. Il ajouta un mot touchant la sédition de Germanie, de peur que son filence ne partit mystérieux, & ne donnat lieu d'en penser plus encore qu'il n'en étoit. Il dit que la quatrieme & la dix-huitieme légions, animées par un petit nombre

(1) Imperatorià brevitate. Tac.

\* Les exemples de cette
Pattious ne sont pas sues

n. 264.

pratique ne font pas rares p. 364.

C

An.R. 820. d'esprits turbulens, n'avoient pourtant DeJ.C. 69. point pousse l'égarement au-delà de fimples paroles, & que bientôt elles rentreroient dans le devoir.

Galba ne tempéra la féchereffe laconique de son discours par aucune douceur, par aucune distribution d'argent, par aucune promesse. Cependant les officiers & ceux des foldats qui fe trouvoient près du tribunal, applaudirent & donnerent des témoignages extérieurs de fatisfaction. Les autres demenrerent dans un morne filence. outrés de perdre dans une révolution qui s'étoit faite par la voie des armes, le droit à des l'argesses ustées même en pleine paix. Tacite (a) donne pour constant, qu'une libéralité modique. fi ce prince eut fou y forcer fa rigide économie, lui auroit gagné les esprits. Il se perdit par une austérité du vieux.

le fiecle où il vivoir Du camp, Galba se transporta au non non-Sénat, où sa harangue ne fut ni plus longue, mi mieux parée. Pison s'explimat.

qua d'une maniere obligeante & mo-(a) Conflat potuisse quus rigor & nimia seve-eonciliari animos quan-nuscumque parci senis Biberalitate. Nocuit anti-

tems, que ne pouvoit plus comporter

GALBA, LIV. XIII.

deste. La (a) compagnie étoit favora-An. R. 822. blement disposée pour lui Plusieurs De J.C. 69. approuvoient fincérement fon adoption : ceux à qui elle déplaisoit, y applaudiffoient avec plus d'empressement que les autres : le plus grand nombre, neutres & indifférens, ne s'intéressant aux affaires publiques que par rapport à leurs vues particulieres, portoient indiffinctement leur hommage par-tout

où ils voyoient la fortune. Cependant les nouvelles de Ger- Galba le manie augmentoient les craintes & les décrédirede

allarmes dans la ville. Le mal paroissoit plusenplus. grand, et il l'étoit. Le Sénat délibéra d'envoyer des députés de son corps pour appaifer la fédition. Dans le confeil du prince, il fut proposé de mettre Pison à la tête de la députation, afin que le nom de César, joint à l'autorité de la premiere compagnie de l'empire, en imposat aux mutins. Quelques-uns furent d'avis de faire partir avec Pison le préset du prétoire : & ce fut ce qui rompit le projet, parce que Laco ne jugea pas à propos de s'expofer aux dangers d'une pareille com-

(a) Et Patrum favor obfequio, privatas spes aderat: multi voluntate: agitantes, sine publicas cura. Tae.

An.R. \$30. miffion. La députation même du Sénat De J.C. 63. n'eut point lieu. Galba, à qui l'on s'en étoit rapporté du choix des députés, les nomma, puis reçut les excufes de quelques-uns, en subfitiua de nouveaux. Les uns s'offroient, les autres resusoient, selon que chacun étoit remué par la crainte ou par l'espérance. Et de toutes ces variations il résulta une conduite sans dignité, sans décence, qui décrédita de plus en plus le vieil empereur.

Dans le même tems furent cassés deux tribuns des cohortes prétoriennes, un de celles de la ville, un des 
compagnies du guet. Le plan étoit de 
faire des exemples capables d'intimider 
ceux qui reftoient en place. On ne réuftit qu'à les irriter. Ils se persuaderent 
qu'ils étoient tous suspects, & que 
l'on se proposoit de les attaquer & de 
les détruire successivement l'un après 
l'autre.

Proiessei. Cette disposition des esprits étoit minels d'O bien savorable aux desseins ambitieux Tac. Hist. d'Othon, qui, surieux de voir ses estait. Piut. Hist. d'Arthon et au l'adresse , ne songeoit qu'à sut. Oih. emporter par le crime ce que l'adresse & l'intrigue n'avoient pu lui faire obtenir, Il s'étoit mis, par sa mauyaise

GALBA; LIV. XIII. conduite, dans la (a) nécessité de périr An. R. 820. ou d'être empereur : il le disoit ou-

vertement, et accablé du poids de ses dettes, qui se montoient à deux \* cent millions de sesterces, il protestoit qu'il lui étoit indifférent de succomber sous les coups des ennemis dans une bataille, ou sous les poursuites de ses créanciers devant les juges. Vivant (b) done dans un luxe onéreux même à un empereur, & réduit à une indigence intolérable au plus petit particulier, agité de fentimens violens de vengeance contre Galba, d'envie contre Pison, il se forgeoit encore des dangers & des craintes, pour allumer davantage ses desirs. Il se disoit à lui-même : " Qu'il » avoit été à charge à Néron , & qu'il » n'étoit plus question pour lui que » d'attendre un nouvel exil déguifé fous y un titre d'honneur. Que les princes » ne manquoient pas de tenir pour suf-» pect, & de hair quiconque leur étoit y destiné par l'opinion publique pour

(a) Neque diffimula- 1 bat, nift Principem, fe ftare non poffe : nihilque veferre, ab hofte in acie, an in foro Sub creditoribus caderet. Suet.

de nes Ayres Tournois.

(b) Othorem... multa exftimulabant : luxuriaetiam Principi onerofa, inopia vix privato toleranda: in Galbamira, in s caderet. Suet.

\* Vingt-cinq millions | bat et metum, Taumois, concupifceret. Tac. Pisonem invidia. Fingehat et metum, quo magis

An.R. \$10. » fucceffeur. Que cette idée lui avoit
De J.C. 69. » nui auprès d'un empereur prefque

» décrépit. Combien plus lui nuiroit
» elle auprès d'un jeune prince, fom
» bre & malfaifant par caractere,

» encore aigri par un long exil? Qu'il

» ne pouvoit donc espérer que la mort:

» & que par conséquent il devoit agir

& tout ofer pendant que l'autorité
 de Galba étoit ébranlée , & que celle

de Pison n'avoit pas eu le temps de
 s'établir. Que le changement dans
 le Gouvernement étoit un moment

avantageux pour les grandes entre prifes : & que la circonspection étoit

prites: & que la circompection étoit
 déplacée où le repos est plus perni cieux que la témérité. Enfin, que la

» cieux que la témérité. Enfin, que la » mort affurée à tous par une commune » loi, ne laiffoit d'autre différence, que

b l'oubli de la postérité ou la gloire :

» & que si un même sort l'attendoir, » innocent ou coupable, il étoit d'un

» homme de cœur de mériter fon in-

p fortune plutôt que de s'y laisser con-

> duire lâchement. »

Ces (a) horribles pensées étoient sou-

GALBA, LIV. XIII. tenues dans Othon par un courage fer- An. R. \$20. De J. C. 69.

me, & qui ne ressembloit en rien à la mollesse de ses mœurs. Tous ceux dont il étoit environné aiguillonnoient encore fon audace. Ses affranchis & fesesclaves . accoutumés à vivre dans une corruption égale à celle de leur maître, hi remettoient devant les yeux les plaifirs de la cour de Néron, le luxe, la licence de la débauche, & toutes les facilités que donne le rang fuprême pour fatisfaire ses passions, le flattant de l'espérance de jouir de tant debiens, s'il avoit de la hardiesse, & lui reprochant comme une baffeffe l'inaction par laquelle il les laisseroit en d'autres mains. Ces exhortations étoient bien conformes à son goût : & les astrologues venoient à l'appui, espece (a) d'hommes, dit Tacite, qui fait métier de tromper les grands, qui nourrit les fausses espérances, que toujours les loix condamneront, & que toujours la cupidité retiendra à fon service.

Il yavoit long-tems qu'Othon avoit commencé à les confulter. Cette ma-

Fetentibus infidum, fpe-

augerer, ur sua ostenian-res, quiescenti ur aliena exprobrabant. Tuc. (a) Genus hominum tur semper, et resinebe-tur. Tac.

An. R. 820. ladie lui étoit commune avec Poppéa DeJ.C 69. qui en tenoit plusieurs à ses gages, qui dans le secret donnoit sa confiance à ces fourbes, (a) fi dangereux auprès d'un e impératrice. L'un d'eux, nommé Ptolémée, avoit prédit à Othon, lorsqu'il partit pour l'Espagne, qu'il survivroit à Néron. Cette prédiction vérifiée par l'événement, accrédita beaucoup l'astrologue dans l'esprit d'Othon : & Ptolémée devenu plus hardi, en ajouta une feconde, & lui promit l'empire après Galba. Il étoit guidé par les circonftances, par les bruits publics, par une conjecture qui avoit de la probabilité. Mais Othon , fuivant (b) la manie de l'esprit humain, qui croit volontiers l'extraordinaire, & pour lequel l'obfcurité, sur-tout si elle est flatteuse, devient une amorce de persuasion, ajoutoit une pleine foi à l'habileté de fon devin . & ne doutoit point que ce ne fussent ses hautes connoissances qui lui avoient dicté cet oracle. Après l'adoption de Pison, Ptolémée (c) ne voulut

mentum. Tac.

(a) Peffimum princi-palis matrimonii inftru- Mais plufieurs Commentateurs ont observe qu'il

bumani libentius obscura | (c) Nec deerat Prolemaus, iam & fceleris im-

<sup>(</sup>b) Cupidine ingenii faut lire credendi. oredendi \*. Tuc.

GALBA, LIV. XIII. 65 point passer pour faux prophète, & An.R. & 20. puisque les événemens ne se prêtoient

pas d'eux-mêmes, il réfolut de les aider, & il conseilla les attentats les plus criminels, suite toute naturelle de vœux semblables à ceux dont Othon

s'étoit laissé repaître.

Il est pourtant incertain si l'on doit dater de ce moment seulement le projet d'une conspiration contre la vie de Galba, & s'il n'étoit pas plus ancien. Car depuis long-tems Othon avoit pris à tâche de gagner l'amitié des foldats. Il est à croire, que voulant à quelque prix que ce pût être devenir empereur, il eût mieux aimé arriver par les voies licites à ce qu'il fouhaitoit, mais bien réfolu de recourir au crime, fi les autres ressources lui manquoient. Dans les marches, dans les corps de garde, il reconnoissoit les vieux foldats, les appelloit par leur nom, les traitoit de camarades, comme ayant fait avec eux le service sous Néron : il demandoit des nouvelles de ceux qu'il ne voyoit pas: il aidoit de son crédit ceux qui en avoient besoin. il leur donnoit de l'argent, mélant à

finctor ad quod facilime ab ejulmodo voto man-

An.R. 820 toutes ces careffes des plaintes fur ce De J.C. 69- qu'ils avoient à fouffrir des discours ambigus sur Galba, & tout ce qui est capable d'aigrir une multitude, & de la porter à la sédition.

Il travailloit donc ainsi par lui-mdme à soulever les soldats, et il avoit
pour second un certain Mévius Pudeus, l'un des intimes considens de
Tigellin. Celui-ci s'étoit chargé des
détails, & connoissant les caracteres
les plus turbulens, les plus légers, ceux
que pressont la disette d'argent, il prenoit soin de les réunir entre eux & avec
lui, il les combloit secrétement de ses
dons: & enfin il en vint à cette audace, que toutes les sois que l'empereur
soupoit chez Ochon; il distribuoit cent

ce, que toutes les fois que l'empereur foupoit chez Othon; il distribuoit cent \* Dourc festerces \* par tête aux soldats de la liv. dix sols. cohorte qui faisont la garde; seignant d'honorer Galba par une largesse qui tendoit à le détruire. On conçoit facilement qu'il agissoit ainsi au nom & par les ordres d'Othon, qui lui-même cachoit si peu ses démarches de séduction, qu'ayant scu qu'un soldat étoit en contestation avec sou voisin pour les limites de leurs champs, il acheta tout le champ du voisin, & en sit préfent au soldat. Et le préset Lacon, par

GALBA, LIV. XIII. une negligence stupide, ne voyoit rien. An. R 824. Ce qui éclatoit, les fourdes pratiques, tout lui demeuroit également inconnu.

Lorsqu'Othon eut pris son parti de lever le masque, & d'attaquer Galba, res mesures il chargea Onomastus, l'un de ses af-pour envafranchis, de la conduite du crime. C'est hir l'empiune chose incroyable, que la foiblesse des moyens qu'il employa pour une entreprise de cette conséquence. Un million de sesterces, c'est-à-dire, cent vingt-cinq mille livres de notre monnoie, qu'il venoit de tirer depuis peu d'un esclave de l'empereur, à qui il avoit fait, par son crédit, obtenir un emploi; formoient tout son trésor: & Onomastus lui gagna par présens & par promesses Barbius Proculus & Veturius, fergens \* aux gardes, qui avoiens de la ruse, de l'audace, & quelque talent pour manier les esprits. Deux (a) foldats, dit Tacite avec étonnement, entreprirent de détrôner un empereur, & d'en substituer un autre en sa place, & ils réuffirent.

<sup>\*</sup> J'interprête à notre | dans dans notre milice. maniere les titres d'Optio & de Tefferarius , auxquels il seroit peut-être difficile de trouver des ti-Ues exactement correspen - | Tac, Hift, 1, 26.

<sup>(</sup>a) Suscepere duo manipulares Imperium populi Romani tranferendum , & tranftulerunt.

68 Histoire des Empereurs.

An. R. 820. Il est vrai qu'ils n'eurent qu'à met-De J.C. 69. tre le feu à une matiere toute disposée. Il reftoit encore parmi les prétoriens des créatures de Nymphidius : quelques-uns regrettoient Néron, & la licence où ils avoient vécu sous cet empereur : tous étoient indignés de n'avoir reçu aucune gratification de Galba, & ils craignoient même qu'on ne changeat leur état, & qu'on ne les fit passer des cohortes prétoriennes dans les légions, dont le service étoit beaucoup plus pénible, & moins utile. Barbius & Véturius ne firent pourtant l'entiere confidence de leur plan qu'à un petit nombre des plus déterminés. Ils se contenterent de jetter parmi les autres des semences de sédition, qui puffent éclorre au moment de l'exécution.

J'ai dit qu'outre les prétoriens, il y avoit actuellement dans Rome des légions & des détachemens de légions, que l'occafion des derniers troubles avoit donné lieu d'amener des différentes provinces dans la ville. La contagion du mal se communiqua auffi à ces troupes, depuis l'exemple que leur montroient les sédicieux de Germanie. Et les choses se trouverent si aisément

GALBA, LIV. XIII. 69 & fi promptement préparées, que le An.R. 820; lendemain des Ides, quatorze janvier,

les conjurés auroient enlevé & proclamé Othon à son retour de souper, s'i's n'eussent craint l'embarras de l'obscurité, celui de l'ivresse de la plupart de ceux qu'il s'agissoit de mettre en œuvre, & la difficulté de faire concourir ensemble des foldats de différentes armées, répandus dans tous les quartiers de la ville. Le défordre en eût sans doute été plus grand. Mais ce n'étoit pas cette confidération qui touchoit des scélérats prêts à verser de sang froid le fang de leur prince. Ils appréhendoient que les foldats des légions venues de province ne connoissant pas pour la plupart Othon, ne prissent pour lui par erreur le premier qui se présenteroit. L'affaire fut donc remise an lendemain.

Il n'étoit pas possible que toutes ces menées se tramassent si fecrétement, qu'il n'en transpirât quelque chose. Il en vint même à Galba des avis, auxquels Laco l'empécha de suite, auxquels Laco l'empécha de fuire tems malhabile & opiniatre. Il (a) ne connoissoit point du tout le caractere

(a) Ignarus militarium animorum, confilique

An. R. \$20. du foldat; & tout confeil qui ne venoid De J.C. 69. pas de fa part, quelque excellent qu'it pût être, trouvoit en lui un contradicteur zélé, qui s'irritoit même contre les remontrances des gens fages.

Exècu- Le quinze janvier, jour choisi pour tionducom l'exécution du complot, Othon vint plot.

le matin, selon son usage, faire sa cour à Galba, qui le reçut comme de coutume, en lui donnant le baiser. Il assista ensuite au sacrifice qu'offroit l'empereur: & il entendit avec grande joie celui qui consultoit les entrailles des victimes, annoncer à Galba des préfages de la colere céleste, un danger pressant, un ennemi domestique.

Dans le moment son affranchic/Onmastus vint lui dire que l'architecte &
les maçons l'attendoient. C'étoit le
mot dont ils étoient convenus pour
figniser que les apprêts de la conjuration se trouvoient en état, & que
les soldats commençoient às'afsembler.
Othon partit, & comme on lui demandoit pourquoi il se retiroit; il dit qu'il
étoit sur le point d'acheter une maison
déja vieille, & qu'il vouloit la faire
visiter avant que de consommer le mar-

quamvis egregii, quo mon iple afferret, inimicus, & adversus peritos pervicat. Tuc.

GALBA, LIV. XIII. 71 ché. Appuyé fur les bras de fon affran. An. R. 8267. chi, il gagna la colonne militaire éri-De J.C. 69.

gée dans la place publique : & là il. trouva vingt-trois foldats qui le faluerent empereur. Il fut effrayé de les voir en fi petit nombre : il voulut reculer, fi nous en croyons Plutarque, & renoncer à une entreprise qui lui paroissoit trop mal concertée. Mais les foldats ne lui en laisserent pas la liberté, & l'ayant mis promptement dans une chaise, ils le porterent au camp, tenant en main leurs épées nues. Sur le chemin, environ un pareil nombre de foldats se joignirent aux premiers; quelques-uns inftruits du mystere, la plûpart poussés par la curiosité & la surprise: & ils accompagnerent la chaile, les uns en tirant leurs épées & jettant de grands cris, les autres marchant en filence, & attendant l'événement pour se décider. Le tribun qui gardoit la porte du camp, foit déconcerté par la nouveauté d'un événement fi étrange, foit frappé de la crainte d'une corruption qui eût déja pénétré au-dedans, & à laquelle il fût également inutile & périlleux de s'opposer, livra l'entrée sans résistance : & à son exemple, les autres officiers préfére-

An.R. 820 rent leur sûreté présente à l'honneur Be J.C. 69. accompagné de risque & de danger: ensorte (a) que cet horrible attentat fut entrepris par une poignée de scélérats : un plus grand nombre le desiroient. tous le fouffrirent.

Galba (b) étoit encore occupé de fon apprend la facrifice, & il fatiguoit, dit Tacite, par des vœux tardifs, les Dieux déja déclarés pour son rival. Un bruit se répand que l'on conduit au camp des prétoriens un fénateur, dont on ne put pas d'abord lui dire le nom : bientôt il apprit que c'étoit. Othon. En même tems ceux qui avoient rencontré la troupe rebelle accourent de toutes parts : les uns groffissent la terreur. les autres l'affoibliffent & demeurent au-deffous du vrai, n'oubliant pas la flatterie même dans un moment si critique. On tint conseil. & il fut résolu de fonder les dispositions de la cohorte qui étoit actuellement de garde. Pison fut chargé de cette commission : on réservoit Galba comme une derniere ressource, si le mal exigeoit de plus

paterentur. Tac.

(a) Isque habitus ani-morumfuit, ut pessimum facinus auderent pauci, plures vellent, omnes | (b) Isquarus interim Galba, & facis inten-tus, fatigabat alieni jam imperii Deos. Tuc.

grands

GALBA, LIV. XIII. grands remedes. Le nouveau Céfar af-An.R. 826. fembla donc la cohorte devant la porte du palais impérial, & de dessus le per-

ron il parla en ces termes :

» Braves (a) camarades, c'est aujour- de Pison à » d'huile fixieme jour depuis que, fans la cohorte v favoir ce qui en arriveroit, ni fi je garde de-» devois craindre ou fouhaiter un titre vant le pa-» qui m'approchoit du rang suprême, lais,

» j'ai été nommé Céfar. Le succès est "en vos mains; c'est de vous que dé-» pend le fort de notre maifon ; & ce-

» lui de la république. Ne croyez » pourtant pas que j'appréhende pour

» moi perfonnellement un événement

" finistre. J'ai essayé de l'adversité, & » j'éprouve actuellement que la fortu-

» ne même la plus brillante n'est pas

» exposée à de moindres dangers. Mais » je plains le fort de mon pere, du fé-

» nat, & de l'empire; s'il nous faut » périr aujourd'hui, ou, ce qui n'est

tem cafum payeam , ut

> rances. Je ne vanterai ici ni ma naisfance » ni mes mœurs. Vis-à-vis d'Othon, » il n'est pas besoin de citer des ver-» tus. Ses vices, qui font toute sa » gloire, ont ruiné l'empire, même » lorfqu'il n'étoit que favori de l'em-» pereur. Seroit-ce par fon air de mol-» leffe , par fa démarche languiffante, » par fa parure efféminée, qu'il fe » montreroit digne de la premiere pla-» ce? Ceux (a) qui prennent fon luxe » pour libéralité, se trompent. Il sau-» ra diffiper, mais il ne faura pas don-» ner. De quoi s'occupe-t-il mainte-» nant dans fon esprit? De parties de

<sup>(</sup>a) Fallunur quibus liciet, donare nesciet, luxuria specie liberalita Tuc, sis imponit. Perdere iste

GALBA, LIV. XIII. .75 n débauches, d'adulteres, d'affemblées An, Ra 820 n de femmes sans homeur. Ce sont-là, De J.C.69

» felon lui, les prérogatives du rang " suprême; plaisirs pour lui, honte & o ignominie pour tout l'empire. Com-» ment (a) auroit-il d'autres pensées ?

» Jamais celui qui est parvenu à la fou-

» veraine puissance par le crime, n'en » usa selon les régles de la vertu.

» Le vœu unanime du genre hu-» main a mis Galba en possession de la » puissance des Césars : Galba m'a dé-» figné pour son successeur de votre » consentement. Si la République, & » le sénat, & le peuple, ne sont plus » que de vains noms, au moins est-il » de votre intérêt, mes chers camara-» des , que ce ne soient pas les plus mé-» chans des foldats qui fassent les em-» pereurs. On a vû les légions se sou-» lever contre leurs chess: mais jus-» qu'ici la fidélité des cohortes préto-» riennes est sans tache. Néron même " n'a pas été abandonné de vous : c'est » lui qui vous a abandonnés. Quoi!

» moins de trente misérables désery teurs, à qui l'on ne permettroit jamais

de se choisir, un centurion et un tri-

(a) Nemo unquam Imperium flagitio quæsitum bonis artibus exercuit. Tuc. Dii

An. R. 822. " bun, donneront l'empire? Vous au-Dé J.C. 69. " toriseriez cet exemple? & en demeu-» rant dans l'inaction, vous en pren-» driez le crime & la honte sur vous?

» Cette licence paffera dans les provin-» ces: nous en ferons les premieres

» victimes, & les malheurs des guer-» res qu'elle occasionnera, retombe-

» ront fur vous. Après tout, ce que » l'on vous donne pour affaffiner votre

» prince, n'excéde pas ce que vous » pouvez acquérir innocemment: &

» vous recevrez de nous pour votre » fidélité la même largesse que d'au-

» tres vous offrent comme le prix d'un » crime déteftable ».

auprès des foldats.

Le discours de Pison eut son effet. de Galba Les foldats qu'il avoit harangués n'étoient prévenus d'aucune impression contraire à leur devoir ; & habitués à respecter les ordres des Césars, ils se mirent fous les armes, & déployerent leurs drapeaux. Mais leur fidélité, comme on le verra, tenoit à peu de chofe. Marius Celfus, connu des légions d'Illyrie, où il avoit eu autrefois un commandement, fut envoyé vers le détachement de cette armée, qui campoit dans le portique d'Agrippa. Dans un autre quartier étoient Galba, Liv. XIII. 77
quelques compagnies de vétérans des An. R. 820.
légions de Germanie, que Néron avoit
fait transporter à Alexandrie, & fubifait transporter à Alexandrie, & fubistat. Hift.
deux premiers capitaines de legions: 1-31.
& qu'aucu leurs camarades eussent
déjaproclamé Vitellius empereur, ceuxci montrerent plus de fidélité pour, Galba qu'aucun autre corps de troupes,
en reconnoissance de la bonté qu'il leur
avoit témoignée, & de son attention à
leur procurer tous les secours nécessai-

Du reste tout ce qu'il y avoit de gens de guerre dans Rome prirent partipour Othon. La légion de marine étoir irritée contre Galba, à cause de la cuauté avec laquelle il l'avoit traitée en arrivant à la ville. Les prétoriens rebuterent & même outragerent trois tribuns qui vouloient détourner un déssen criminel. Les foldats d'Illyrie, au lieu d'écouter Marius Celsus, tourmerent contre lui la pointe de leurs armes.

res pour se remettre des fatigues d'une

longue navigation.

Le peuple fembloit affectionné à Vain sé-Galba. Une foule infinie rempliffoit le moirrages palais, & par mille cris confus demande la faver doit la mort d'Othon, & l'exil de fes pour lui.

An. R. 820. complices, comme fi dans le cirque De J.C. 69. ou au théâtre ils eussent demandé quelque divertissement nouveau. Ce (a) n'étoit point attachement véritable , ni estime decidée , puisque dès le jour même ils alloient exprimer avec le même emportement des feutimens tout contraires : c'étoit habitude de flatter quiconque occupoit le rang fuprême, vain étalage, amour du bruit

& du fracas. Cependant Galba délibéroit s'il dedétermine à aller au de- voit se renfermer dans son palais, ou vant des féaller au-devant des féditieux. Vinius ditieux.

appuvoit le premier parti : il vouloit que l'empereur armat ses esclaves, fortifiat toutes les avenues du palais, & ne s'exposat point à la fureur des rébelles. » Donnez, lui disoit-il, aux » méchans le tems de se repentir, aux

» bons celui de se concerter. Le (b) cri-» me a besoin de célérité : les conseils

» vertueux s'affermissent par la résle-

xion. Après tout, s'il est à propos » que vous vous montriez, vous en-

(a) Neque illis judi- | adulandi, licentià ac-

cium aut veritas; quipei eodem die. diverfa
pari certamine potulaturis: fed tradito more
quemcunque Principem
leftere Tac,

## GALBA, LIV. XIII.

ferez toujours le maître : forti une An. R. 820. » fois, votre retour ne sera peut-être

» plus en votre pouvoir.»

Les autres pensoient qu'il falloit se hater, avant qu'une conjuration naiffante euteu le temps d'acquérir des forces. » Par notre activité, disoient-ils, » nous déconcerterons Othon, dont » les démarches furtives & précipitées » annoncent la foiblesse. Il s'est dérobé » par artifice, il s'est présenté à une » multitude qui ne le connoissoit pas : » & il profite du délai que lui accorde » notre indolence, pour apprendre à » jouer le personnage d'empereur-» Vaut - il mieux attendre qu'après » avoir tranquillise & reuni en sa fay veur tout le camp, il s'empare à main » armée de la place publique, & monte » fous vos yeux, Céfar, au Capito-» le? pendant que, courageux Empereur, avec yos braves amis, vous » vous tiendrez bien fermé de ver-» rouils & de ferrures, vous disposant » apparemment à foutenir un fiege? » C'est un beau secours que celui de » vos esclaves, fi on laisse languir l'ar-» deur de ce peuple qui montre pour » vous tant de zele , fi on laisse refroi-

» dir le premier mouvement d'indigna-

n.R. 820. » tion, qui a toujours le plus de force. De J.C. 69 » Ainfi (a) le parti le moins honora-

» ble . est en même tems le moins » für. Et s'il faut périr , allons affron-

» ter le danger. Il en réfultera plus de

» haine contre Othon, & plus d'hon-

» neur pour nous. »

Comme Vinius s'oppofoit avec fermeté à cet avis . Laco s'emporta jufqu'à le menacer. Il régnoit entre eux une haine très-vive, que l'affranchi Icélus allumoit encore : & ils (b) exercoient opiniatrement leurs inimitiés personnelles aux dépens du bien public. Galba, qui avoit de l'élévation dans les fentimens & du courage, ne balanca pas beaucoup à fe déterminer pour le parti le plus généreux. Seulement on prit la précaution de faire partir d'avance Pifon pour aller au camp des prétoriens frayer les voies à l'empereur. On se persuadoit que le grand nom de ce jeune prince, la faveur récente de son adoption, & l'idée qu'avoit le public de sa haine contre Vinius universellement détesté, ren-

<sup>(</sup>a) Proinde inruta, que indecora : vel fi cadere neceffe fit, occurrendum diformini, ld Othoni invidiofius, &

GALBA, LIV. XIII. 8.1. An. R. 820. droient fa personne agréable aux sol- De J. C. 62. dats.

Apeine Pison étoit-il sorti, que la nouvelle se répandit qu'Othon venoit d'être tué dans le camp. Ce (a) n'étoit d'abord qu'un bruit vague : mais bientôt comme il arrive dans les menfonges importans, il se trouva des té-i moins du fait, qui assuroient y avoir été préfens, & l'avoir vû de leurs yeux; Et le vulgaire y ajoûtoit foi, les uns parce que la chose leur faisoit plaisir les autres parce qu'ils n'y prenoient pas affez d'intérêt pour l'examiner curieusement. Plusieurs ont crû que ces discours ne furent pas semés au hasard; mais qu'ils venoient des partifans fécrets d'Othon, qui, mêlés dans la foule, v jetterent à dessein un bruit flatteur pour Galba, afin de le tirer du palais.

La (b) crédulité, non feulement du peuple, mais d'un grand nombre de fénateurs & de chevaliers Ro-

(a) Vagus primum & incertus rumor: mox, ut in magnis mendaciis, interfuiffe fe quidam & vidife affirmabant; credita fama, ut intergauders. & incuriolos.

(b) Tum vero non populus tantum & imperita plebs in plaufus & immodica findia, fed equitum plerique ac fearorum, pofito metu incauti, refractis palarii foribus, ruere imus sac & Galbæ

An.R. 820. mains, feconda parfaitement les vûes DE J.C. 69. des ennemis de Galba. Affranchis de crainte, & ne croyant plus avoir befoin de garder de mesures, ce sut à qui se répandroit en applaudissemens, en témoignages d'une joie immodérée. On forçoit les barrieres du palais, on se iettoit dans les appartemens: tous vouloient se montrer à Galba, se plaignant que l'honneur de le venger leur eût été enlevé par les foldats. Ceux qui faifoient le plus de bruit étoient précifément les plus lâches, les plus difposés, comme il parut par l'événement, à reculer à la premiere apparence de danger: fiers & hautains en paroles, braves de la langue, aucun d'eux n'avoit , ni ne pouvoit avoir de certifude . & tous affuroient le fait : enforte que Galba trompé par l'erreur univerfelle, prit fa cuiraffe, & monta dans sa chaise. Dans le moment un soldat nommé Julius Atticus vint à fa rencontre, & montrant son épée enfanglantée, il se vantoit d'avoir tué

oftentare , præreptam fibi ultionem querentes: inopià veri & confeniu ginavifimus quifque, & in periculo non aufurus, nimii verbis , lingua fetocces; n.enno fetre , & levaretur, Tac,

GALBA, LIV. XIII. 83

Othon. » Camarade, lui dit Galba, An.R. 820; De J.C. 69, » qui t'en a donné l'ordre ? » (a) Parole Belle rébien digne d'un prince attentif à ré-ponse de galba à un primer la licence militaire. Les mena-foldat qui ces ne pouvoient l'abattre, & la flat- se vantoit d'avoir tué

terie ne l'amolliffoit point.

Othon. La fituation des choses étoit bien Ardeur des foldatspour autre qu'il ne se l'imaginoit. Tout le Othon. camp reconnoissoit Othon: & l'ardeur Tac. Hist. étoit si grande, que non contens de lui faire un rempart de leurs corps, les prétoriens le placerent au milieu de leurs drapeaux, fur une élévation où paroiffoit peu auparavant la flatue d'or de Galba. Ni tribun ni centurion n'avoient la liberté d'approcher : le foldat prenoit même foin d'avertir que l'on se tint en garde contre les officiers. L'air retentissoit d'acclamations & d'exhortations mutuelles : & ce n'étoient pas des cris oififs d'une flatterie impuissante, comme parmi la populace de la ville. A mesure qu'un soldat arrivoit, les autres le prenoient par la main . l'embraffoient avec leurs armes.

l'amenoient à Othon, lui dictoient les

paroles du ferment : & tantôt ils re-(a) Infigni animo ad intrepidus , adverfus coercendam militarem blandientes incorrupticentiam , minantibus tus. Tac.

HISTOIRE DES EMPEREURS. An R. 820 commandoient les foldats à l'empe-De J.C. 69.

r ur , tan:ôt l'Empereur aux foldats. Othon (a) de fon côté jouoit fon rôle. faluant de la main , donnant le baifer , faifant des gestes de soumission à la multitude. & toutes fortes de baffefses serviles pour parvenir à dominer. Sur-tout (b) il s'épuisoit en promesses, & il répéta pluseurs fois qu'il ne prétendoit avoir pour lui, que ce que lui laifferoient les foldats

Il les harangue.

Lorsqu'il scut que la légion de Marine s'étoit déclarée en fa faveur, il commença à prendre confiance en ses forces: & au lieu que jusques-là il n'avoit agi qu'en corrupteur qui cherche à se faire des créatures , il crut devoir procéder en chef de parti, qui se voit à la têre d'un corps puissant & nombreux. Il convoqua l'affemblée des foldats, & leur fit cette harangue. " Mes chers camarades, j'ignore fur » quel pied je dois ici m'annoncer. Il » ne m'est pas permis de me qualifier » fimple particulier, après que vous » m'avez nommé empereur, ni em-

(a) Nec deerat Otho protendens manus, adorare vulgum jacere ofcula. & omnia fervilirer pro dominatione. Tac.

(b) Nihi! magis pro concione teffatus eft, turum quod fibi illi reliquiffent. Suet. Oth. 6.

GALBA, LIV. XIII.

» pereur, pendant qu'un autre jouit de An. R. 820. » l'empire. Le titre qui vous convient » fera pareillement incertain, tant que » l'on doutera si c'est un empereur ou » un ennemi du peuple romain que y vous avez dans votre camp. Entendez-vous les cris par lesquels on de-» mande en même tems ma mort & » votre supplice? tant il est évident » que votre sort & le mien sont insé-» parablement attachés, & que nous » ne pouvons ni périr, ni triompher » que conjointement. Et Galba, doux » & clément comme il eft, a peut-être » déja promis ce qu'on lui demande. » Il n'y auroit pas lieu de s'en étonner » après l'exemple de tant de milliers » d'innocens maffacrés par ses ordres. » fans que perfonne l'en eut follicité. » Je frêmis d'horreur , toutes les fois » que je me rappelle la funeste entrée » de Galba . & l'inhumanité barbare » avec laquelle il a fait décimer aux » portes de la ville de malheureux fol-» dats qui s'étoient remis à sa foi : seul » exploit par lequel il se soit signalé. » Car quel autre mérite a-t-il apporté , à l'empire, que les différens meur-

, tres de Fonteius Capito dans la Ger-, manie, de Macer en Afrique, de

, Cingonius Varro fur sa route, de De J.C. 60. ,, Petronius Turpilianus dans la ville, " de Nymphidius dans votre camp? "Quelle eft la province, quelle eft " l'armée, qu'il n'ait fouillée d'un fang ,, violemment répandu, ou, selon son ", langage, qu'il n'ait châtiée & réfor-., mée? Car (a) ce qui est crime pour ", les autres, il l'appelle reméde: la " cruauté est chez lui une sévérité sa-" lutaire, l'avarice une sage écono-, mie, les supplices & les outrages qu'il yous fait fouffrir, le maintien de la .. discipline.

" Il ne s'est encore écoulé que sept ., mois depuis la mort de Néron : & , déja Icélus a plus pillé, que n'ont , jamais fait les Vatinius, les Poly-, clétes, & les Hélius. Vinius (b) auroit ,, donné moins libre carriere à sa licen-, ce & à son avidité, s'il eût été lui-, même empereur: au lieu que fimple ministre, il nous a vexés comme sou-, mis à son pouvoir, sans avoir inté-

veritatem pro fævitia, parcimoniam pro avari-112, supplicia & contumelias vestras disciplinam appearat. Tuc.

(a) Nam quæ alii scele- | (b) Minore avaritià aut ra, hic remedia vocat : licentià graffatus effet dum falfis nominibus fe- Vinius , fi ipfe imperasfer. Nunc & subjectos nos habuit tamquam fuos. viles & tamquam alienos. Tac.

GALBA, LIV. XIII. , rêt de nous menager, parce que An R. 820. , nous appartenions à un autre. La . maison de cet homme suffit seule , pour vous payer la gratification fur , laquelle on ne vous satisfait jamais, », & que l'on vous reproche tous les , jours. Et (a) pour nous ôter toute ef-», pérance, mêmede la part de son suc-" ceffeur, Galba tire de l'exil un sujet , d'élite, choisi entre tous comme ce-» lui qui lui ressemble le mieux pour , l'humeur sombre & avare. Vous avez ,, vû, mes chers camarades , comment " les dieux , par une tempête furieu-, fe , ont rendu fenfible leur couroux , contre cette malheureuse adoption. " Le fénat & le peuple romain font .. dans les mêmes fentimens. On at-,, tend que votre valeur donne le fignal: , c'est vous qui êtes la force de tout ., deffein honorable & glorieux: fans », votre appui demeurent inutiles & , font privées de leureffet les plus bel-, les entreprifes. Ce n'est pas qu'il soit

», ici question de guerre, ni de danger », pour vous. Tout ce qu'il y adetrou-

<sup>,,</sup> pes dans Rome joint ses armes a 1x (2). Ac me qua faltem | quem trissità & avarirà in successore Gathe spes | fai simillimum judicabat. esset, arcessis ab existo | Tuc.

An.R. \$30.

De J.C. 69, 39 vôtres. Et une feule cohorte, qui
De J.C. 69, 39 vôtres. Et une feule cohorte, qui
39 n'est \* pas même régulièrement
39 armée, est moins une défense pour
39 Galba, qu'une garde qui le retient
39 pour nous le livrer. Dès que ces sol39 dats vous auront apperçus, dès que
39 je leur aurai donnél'ordre, il ne ref39 tera d'autre combat, sinon à qui me
30 moutrera le plus de 201e. Au resse

" montrera le plus de zele. Au reste " hâtons-nous. Tout (a) délai est nui-" fible à une entreprise qui ne peut

"être louée qu'après le succès. »
En finissant ce discours, Othon or-

En finifiant ce difcours, Othon ordonna que l'on ouvrît l'arfenal, où tous prirent les armes qui les premieres leur tomberent fous la main, fans diffinction de prétorien ou de légionnaire, de foldat national ou étranger. Aucun'é) tribun, aucun centurion ne paroif-

\* Les foldats Romains ne s'a moient de toutes pieces que pour le combut.
Lovfuille fujionn la garde, ils ne portoient que l'epte 8 la lance, 6 leur s'ètement étoit la tour et comme il eff cit mutque experifiement par Tucite; una cohon « togate a Dans le camp même ris n'avoient pas leur armure complete; comme il pardt par l'ordre que dou-ne Othon, apres fon diff-

\* Les soldats Romains cours, d'currir l'arsenal, s'a rmoient de toutes afin que les soldats puisces que pour le combat. Jent s'armer.

(a) Nullus cunctarioni locus est in eo consilia quod non potest laudari nis peractum.

(b) Nallo Tribunorum Centurionumve adhortante, fibi quifque daz & inftigator, & precipuum pefimorum incitamentum, questi

GALBA, LIV. XIII. foit. Les foldats se servoient à eux-mê- De J.C. 69. mes de chefs & d'officiers; animés fur-tout par la douleur des bons, puif-

fant aiguillon pour les méchans.

Les choses étoient en cet état, lorf- maffacré que Pison envoyé, comme je l'ai dit, dans la plapar Galba, approchoit du camp des ce publique par les fol-prétoriens. Le bruit & les cris tumul- dats qu'Otueux qu'il entendit l'obligerent à re-thon avoit brousser chemin . & il revint joindre

Galba, qui s'avançoit vers la place publique. En même tems Marius Celfus rapporta de mauvaifes nouvelles des foldats d'Illyrie. Alors Galba fe trouva dans une étrange perplexité. Les uns vouloient qu'il retournat au palais. les autres, qu'il s'emparât du Capitole, plusieurs, qu'il montat à la tribune aux harangues. Le plus grand nombre se contentoient de résuter les avis propofés: &, (a) felon qu'il arrive dans les conseils dont l'événement est malheureux, on rappelloit le passé, & on regardoit comme les meilleurs partis ceux qu'il n'étoit plus tems de mettre à exécution.

Les (b) flots de la populace qui rem-

<sup>(</sup>a) Quum ... ur evenit rum tempus effugerat. in confiliis infelicibus, ppima viderentur quo- (b) Agebatur hue illus

An. R. 820. pliffoit la place publique pouffoient De J.C. 69. de côté et d'autre Galba, obligé d'obéir à leurs mouvemens. Les temples. les basiliques , tout étoit plein , & tout respiroit la tristesse. Car dans une si grande multitude on n'entendoit pas un seul cri, ni presque une seule parole : des visages étonnés, une attention avide & inquiéte à recueillir le moindre bruit, ni tumulte ni calme décidés. un filence de crainte & de désespoir.

> On vint néanmoins dire à Othon que le peuple prenoit les armes, & il ordonna en conféquence à ceux qui l'environnoient de partir en diligence, & de prévenir le danger. Ainfi, (a) dit Tacite, des foldats romains, comme s'il se fût agi pour eux de faire descendre du trône des Arfacides Vologése ou Pacorus, & non pas de masfacrer leur empereur, foible, fans armes . & respectable par son age avan-

impulfu, completie undique Basilicis & Templis, lugubri prospectu. Neque populi aut plebis ulla vox, fed attoniti vultus, & converfæ ad omnia aures, neque tumagni motus & magnæ

Galba turbæ fluctuantis f irm filentium eft. Tac. (a) Igitur milites Romani quasi Vologesen aut Pacorum avito Arfacidarum folio depulsuri. ac non Imperatorem fuum inermem & fenem trucidare pergerent, difmultus neque quies, quale jectà plebe, proculcato Senatu, truces armis, raGALBA, LIV. XIII. 91 ce, diffipent la populace, foulent aux De J.C. 69.

pieds le fénat; & la lance baissée, conrant à bride abattue, ils entrent furieux dans la place : & ni la vue du Capitole, ni la vénération des temples qui s'offroient de toutes parts à leurs yeux, ni la majesté du rang suprême, ne furent des motifs capables de les retenir, & de les empêcher de commettre un crime, que venge très-certainement quiconque succède au prince affaffiné.

Dès que cette troupe armée parut, l'enfeigne de la cohorte qui accompagnoit Galba, arracha de son drapeau l'image de ce prince, & la jetta contre terre. Cette action infolente fut un fignal qui décida tous les foldats en faveur d'Othon: la place devint déserte en un instant par la fuite de tout le peuple, & si quelques-uns balançoient encore, les féditieux les déterminerent en mettant contre eux l'épée à la main. Galha fe vit donc abandonné de tous :

& les vétérans détachés des armées suet Galb Germaniques, qui seuls avoient de la c. 20.

pidis equis forum irrum-punt. Nec illos Capito-lii adipectus, & immi-nentum templorum re-lizio, & priores & fu-

92 HISTOIRE DES EMPEREURS. An.R. 820, bonne volonté, & qui s'étoient mis en

De J.C. 69. marche pour venir à son secours, arriverent trop tard, parce que ne connoissant point les rues, ils se détournerent du droit chemin. Ceux qui portoient Galba . dans le trouble & dans la frayeur qui les faisit, renverserent la litiere, & il roula par terre, près d'un endroit de la place publique, appellé le \* Lac Curtius. Ses dernieres paroles ont été diversement rapportées, felon que la haine ou l'estime animoit ceux qui en ont fait mention. Si l'on en croit quelques-uns, ildemanda d'un ton fuppliant quel crime ilavoit commis, & il promit de s'acquitter envers les foldats. fi on vouloit seulement lui accorder un délai de quelques jours. D'autres en plus grand nombre affuroient avoit présenté la gorge aux meurtriers avec courage, les exhortant à frapper, s'il leur fembloit que le bien de la république l'exigeat. Peu importoit à ces scélérats quel discours il leur tenoit. Leur barbarie fut telle, qu'après qu'il fut mort d'un coup d'épée recû dans la gorge, après même qu'on lui eut coupé la tête, ils continuerent de

<sup>\*</sup> Voyet sur l'origine de ce nom l'histoire Rom. de M. Rollin , Tom. III. p. 12.

GALBA, LIV. XIII. 93 lui déchiqueter à coups redoublés les An.R. 82.6 bras & les cuisses: car le reste du corps

brask les cuisses: car le rette du corps étoit couvert par la cuirasse. Le foldat qui lui avoit coupé la tête, la cacha d'abord dans ses habits, ne pouvant la tenir suspendue par les cheveux, dont elle étoit totalement dégarnie. Ensuite exhorté par ses camarades à mettre en évidence le trophée d'un si crimined exploit, il enfonça ses doigts dans la bouche, & porta ainsi cette tête à la main, qu'il élevoit en l'air, jusqu'à ce qu'on luieut donné une pique, au haut de laquelle il l'attacha.

Vinius ne pouvoit éviter la mort. Il Mort de n'y avoit que peu de momens que le Vinius. préfet Laco par politique ou par haine 1, 19, 42. avoit eu la pensée de le tuer, sans en parler à Galba, & il n'en fut empêché que par les embarras de la circonstance. À peine forti de ce danger, que peut-être il n'a jamais connu . Vinius tomba entre les mains des partifans d'Othon. Il v a aussi quelque variation à fon fujet. Les uns racontoient que la peur lui avoit coupé la parole, les autres qu'il avoit crié à haute voix qu'Othon ne vouloit point sa mort : ce que l'on interprétoit comme une preuve d'intelligence avec l'ennemi &

94 HISTOIRE DES EMPEREURS.
An.R. 8 20 le meurtrier de son maître. Tacite 2

De J.C. 69. si mauvaise opinion de lui, qu'il (a) incline à le regarder comme complice d'une conjuration dont il étoit la cause. & à laquelle il avoit fourni le prétexte par ses crimes. Quoi quil en soit, Vinius en fuyant recut une premiere bleffure au jarret : & ensuite un soldat légionnaire lui perça les flancs de part en part d'un coup de lance.

Morr de Pifon.

Personne ne s'étoit mis en devoir de fecourir ni Galba, ni Vinius, Mais Pifon trouva un défenseur en la personne de Sempronius Denfus, capitaine de ses gardes. Ce généreux officier, le (b) feul digne du nom romain que le foleil, pour me servir de l'expression de Plutarque, ait vû en ce jour de crime & d'horreur, tira fon poignard, alla au-devant des affaffins, & leur reprochant leur perfidie, il tourna contre lui-même leurs efforts, par les coups, foit par les défis au'il leur porta: & enfin aux dépens de sa vie, il procura à Pison le moyen de se fauver, quoique blessé, dans le tem.

(a) Huc porius ejus | ¿ πείδεν έν μυριάσι (a) the points of the street of the street

(b) or mo you naiss Plut. Galb.

GALBA, LIV. XIII. ple de Vesta. Un esclave public l'y An. R. 820. recut, et touché de compassion, il le cacha dans fa petite chambre, où Pifon à l'abri . non de la sainteté de l'asyle . mais d'une retraite ignorée, gagna quelques momens. Bientôt deux foldats chargés nommément de le tuer, le chercherent si bien qu'ils le trouverent,

à la porte du temple.

On porta à Othon les têtes des trois Les têtes victimes de fon ambition, & il les con-deGalba, de fidera toutes curienfement. Mais (a) Vinius, porfur-tout il ne pouvoit se lasser de pro- rées aOthon mener fes regards avides fur celle de chacune au Pison: soit qu'alors seulement libre de pique, toute inquiétude, il fût affez tranquille pour le livrer à la joie ; foit que le refpect de la majefté impériale dans Galba, le souvenir de l'amitié qui l'avoit lie avoit Vinius, troublassent son ame par quelques remords, tout endurci

& l'avant tiré dehors, ils l'égorgerent

qu'il étoit dans le crime : au lieu que

n'envifageant dans Pifon qu'un enne-(a) Nullam cædem | feù recordatio majeftatis Otho majore læritia ex- in Galba; amiciriæ in cepiffe, nullum caput T. Vinio, quamvis imtam infatiabilibus oculis i mitem animum imagine perluftraffe dicitur : feu rriffi confudetat : Pifo-tum permum levata om- nis ut inimici & æmuli, ni sollicitudine mens, cæde lætari, jus sasque Vacare gaudio cœperat: credebat.

De J.C. 60, mi & un rival, il goûtoit fans fortpule le plaisir de s'en voir délivré.

Tout sentiment d'humanité étoit éteint. Les trois têtes, attachées chacune au bout d'une pique, furent portées avec oftentation parmi les drapeaux près de l'aigle : & ceux qui prétendoient, avec vérité ou sans fondement, avoir pris part à ces horribles exécutions, s'empressoient de s'en faire un honteux honneur. & de montrer leurs mains sanglantes. Après la mort d'Othon, on trouva (a) parmi ses papiers plus de six vingts requêtes présentées pour demander récompense de quelque exploit fignalé en ce jour funeste: & Vitellius fit chercher & mettre à mort tous ceux dont elles portoient les noms, non par confidération pour Galba, mais suivant la pratique des princes qui veulent par de semblables exemples se procurer ou la sûreté, ou du moins la vengeance.

Othon n'avoit garde de laisser im-Laco & d'I-punis le préfet Laco & Icélus. Il feicélue.

> libellos præmia expofcentium, ob aliquam no tabilem illà die operain : Vitellia. poffea invenit: emnefque conquiri & in-

(a) Plures quam CXX | terfici juffit, non honore Galbæ, fed tradito principibus more, munimentum ad præsens, in posterum ultionem. Tac.

gnit

GALBA, LIV. XIII. gnit de reléguer le premier dans une An R. 820. isle, & il le fit tuer fur le chemin. Il DeJ.C. 69. n'observa pas tant de ménagement à Tac. Hist. l'égard d'Icélus, qui n'étant qu'un affranchi subit en public le dernier

supplice. La cruauté d'Othon envers ceux Othon acdont ses projets ambitieux l'avoient corde la serendu ennemi, ne s'étendit pas pour-ceux qu'il tant au-delà de leur mort. Il confentit avoit que Vérania, épouse de Pison, rendît les derniers honneurs à son mari, & que Crispine, fille de Vinius, s'acquittât du même devoir envers fon pere. Elle racheterent l'une & l'autre du foldat, encore plus avide que cruel. les têtes qui leur étoient si cheres, & les rejoignirent aux corps.

Pison n'étoit âgé que de trente & un ans lorsqu'il périt, laiffant une meilleure renommée que sa fortune n'avoit été heureuse. Après qu'il eut éprouvé les plus douloureuses disgraces dans sa famille & en sa personne, la grandeur suprême, quelui promettoit l'adoption de Galba, s'évanouit pour lui en quatre jours, & ne servit qu'à hâter sa mort. J'ai fait connoître suffisamment Vinius: & je n'ai rien à ajouter fur ce

Tome V.

An R. 820. qui le regarde, finon que (a) fon tefta-De J.C. 69. ment demeura fans effet, à cause de ses excessives richesses, au lieu que la pauvreté de Pison assura l'exécution de ses

dernieres volontés.

Le corps de Galba refta long-temps

suet. Galb. fur la place exposé à toutes fortes d'infultes, fans que personne y prit intérêt. Enfin Helvidius Priscus l'enleva
par la permission d'Othon, & le remit
à un des esclaves de Galba, nommé

Argius, qui lui donna une chétive sépulture dans les jardins de sa famille.
Sá tête, après avoir long-tems servi
de jouet à des valets d'armée, sut ache-

tée cent pieces d'or parun affranchi de Patrobius, qui vouloit exercer sur elle une lâche vengeance, pour fatisfaire les mânes de son patron affranchi de Néron, & puni du dernier supplice par Galba. Il l'outragea donc en mille manieres devant le tombeau de Patrobius, & ce ne sut que le lendemain qu'Argius la recouvra, & l'ayant brû-lée, en méla les cendres à celles du corps.

Tel (b) fut le fort de Galba, âgé de (a) Testamentum T.Vinii magnitudine opum ifritum. Pisonis forpemam voluntatem pau-

GALBA, LIV. XIII. foixante & treize ans, qui pendant les An. R. 820. regnes consécutifs de cinq princes De J.C. 69. avoit joui d'une prospérité constante, Caractere plus heureux fous l'Empire des autres, que lorfau'il fut lui-même empereur. Sa maison étoit de la premiere noblesse de Rome, & possédoit de grands biens. Lui-même, il fut un génie médiocre, plutôt exempt de vices, qu'orné de vertus. Encore devons-nous dire suet, Galb. que s'il n'eut point ces vices ennemis 22. de la société, il en eut de personnels, dont la honte & l'infamie est bien capable de flétrir sa mémoire. Sans être indifférent pour la gloire, il ne connoissoit point l'oftentation. Le bien d'autrui ne le tentoit pas, il ménageoit le fien, & étoit avare de l'argent du public. Ses amis & ses affranchis le gouvernerent. S'ils se trouvoient gens de bien, sa docilité pour eux ne nuiprincipes prosperà for- ubi in bonos incidisset, una emensus, & alieno sine reprehensione patiens ; fi mali forent . uf-Imperio felicior, quam | fuo. Verus in familia noque ad culpam ignacus. biliras, magnæ opes : Sed claritas natalium, &c ipfi medium ingenium, metus temporum obtentui, ur quod segnitia magis extra vitia quam cum virtutibus. Famæ erat, fapientia vocare-tur... Major privato vinec incuriofus, nec vendintor. Pecuniæ alienæ fus, dum privatus fuit, & omnium confensu canon appetens, fue parcus, publicæ avarus. A- pax imperii, niù impe-micorum libertorumque, raffet. Tac.

An. R. 830. foir pas à fa réputation: s'ils étoient De J.C. 69. vicieux, elle alloit à un excès qui le rendoit méprifable. Mais la grandeur de fa naiffance, & la difficulté des tems où il vivoit, furent des voiles qui couvrirent fon foible, & qui firent paffer pour fagesse ce qui étoit imbécillité. L'ai dit qu'il s'acquitta avec honneur des divers emplois par lesquels il passa. Universellement estimé, il parut au-dessus de l'état d'un particulier tant qu'il sut dans la condition privée; & tout le monde l'eût jugé digne de l'empire, s'il n'eût jamais été empereur.

Il eft le l'observerai ici que Galha est le derdernierem-nier des Empereurs qui ait été d'une l'angillustre ancienne noblesse. Tous ses successeurs d'unean-seront des hommes nouveaux, dont blesse, les ancêtres ne paroissent point dans

cienne nobieffe, les ancêtres ne paroiffent point dans les faftes du Gouvernement républicain. Quatre empereurs de fuite s'étoient attachés pendant près de foixante ans à exterminer tous les grands noms; & le seit nombre de ceux qui

toient attaches pendant pres de 101xante ans à exterminer tous les grands noms: & le petit nombre de ceux qui avoient échappé à leurs cruautés, ne s'occupoient que du foin d'étouffer par l'obfcurite de leur vie la splendeur périlleuse de leur origine.



# OTHON.

# §. I I.

Empressementuniversel aflatter Othon: Il sauve Marius Celsus de la fureur des soldats. Préfets du Prétoire et Préfet de la ville, nommés par les soldats. Le Sénat décerne à Othon tous les titres de la souveraine puissance. Effroi des Romains au sujet de deux contendans à l'Empire, tels au'Othon et Vitellius, Traits louables dans la conduite d'Othon. Il admet Marius Celsus au rang de ses amis. Mort de Tigellin. Othon élude les cris du peuple, qui demandoit la mort de Galvia Crispinilla. Arrangementdes consulats. Sacerdoces distribués convenablement. Fayeur accordée judicieusementpar Othon aux soldats. Facilité excessive d'Othon sur certains chefs. Il rétablit les sta-

### 202 SOMMAIRÊ.

tues de Poppéa, et paroît vouloir ho? norer la mémoire de Néron. Avantage remporté en Mœsie sur les Sarmates Roxolans. Sédition excitée par le zele indiscret et téméraire des soldats pour Othon. Discours d'Othon aux séditieux. Supplice de deux des plus coupables. Allarmes et inquiétudes dans la ville. Prétendus prodiges. Débordement du Tibre. Origine de l'Empereur Vitellius. Son caractere, ses vices. Traits de sa vie jusqu'au tems où il fut envoyé par Galba en Germanie. Disposition des légions Germaniques à la révolte. Vitellius est reçu des légions Germaniques avec une joie infinie. Caracteres de Valens et de Cécina principauz auteurs de la révolution en faveur de Vitellius. Le mal est encore aigri par quelques peuples des Gaules. Préparation prochaine à la révolution. Serment prêté au nom du Sénat et du peuple Romain. Vitellius est proclamé Empereur. Plusieurs officiers immolés à la fureur du soldat. D'autres dérobés à la mort par ruse. Les troupes voisines des armées de Germanie accedent au parti de Vitellius. Constraste entre l'ardeur des troupes et la nonchalance de Vitellius. Plan de guerre formé par les Généraux de Vitellius. Marche de Valens jusqu'aux Alpes Cottiennes: Marche de Cécina. Désastre de la Nation Helvétique. Cécina trayerse les Alpes Penines. Othon et Vitellius se sondent mutuellement, et se tendent des embuches l'un à l'autre. Les familles d'Othon et de Vitellius conservées. Forces du parti d'Othon. Plan de guerre d'Othon. Il relegue Dolabella à Aquinum, et l'y fait garder à vue. Trouble et inquiétude dans Rome aux approches de la guerre.Empressement d'Othon pour partir. Il prend congé du Sénat, et fait un acte de bonté et de justice. Il harangue le peuple. Servile adulation de la multitude. Il part, s'étant fait précéder d'un corps de troupes destiné à défendre le passage du Pô. Il se livre à la fatigue. Exploits de la flotte d'Othon. Les troupes de terre d'Othon et de Vitellius commencent à se tâter. Faste de Cécina et de sa femme. Il assiege inutilement Plaisance, et se retire à Crémone. Défiance des

104

troupes d'Othon par rapport à leurs chefs. Grands avantages remportés par les Généraux d'Othon sur Cécina. Sédition furieuse dans l'armée de Vakns. Ardeur des troupes de Valens pour joindre Cécina. Jalousie entre Cécina et Valens. Comparaison d'Othon et de Vitellius. Othon se détermine à hasarder une bataille contre l'avis de ses meilleurs Généraux. Motifs de l'empressement d'Othon pour combattre. Othon se retire à Brixellum ayant la bataille. Combat dans une isle du Pô, où les gens de Vitellius ont l'ayantage. L'armée d'Othon mal gouvernée. Mouvement de cette armée pour aller chercher l'ennemi. Bataille de Bedriac , où l'armée d'Othon est défaite. Les vaincus se soumettent, et prêtent serment à Vitellius. Mort d'Othon. Ses funérailles. Regrets des soldats, dont plusieurs se tuent à son exemple. Jugement sur son caractere: Faux Néron. Délateur puni à la poursuite d'un autre délateur plus puissant que lui.

## OTHON, LIV. XIII. 105



AMAIS il ne parut mieux , An. R. 840. qu'au moment de la mort De J.C. 69. de Galba, combien l'on doit peu compter sur les témoi-fement uni-

gnages d'attachement que donne une ter Othon. multitude, toujours disposée à recevoir L. 45. la loi du plus fort. Le changement fut fi fubit & fi complet, que vous euffiez (a) cru voir, dit Tacite, un autre Sénat, un autre peuple romain. Tous couroient au camp, il y avoit émulation à qui arriveroit le premier : ils blamoient hautement Galba, ils louoient le jugement des foldats, ils baifoient la main d'Othon. Plus ces démonstrations étoient feintes, plus ils s'efforcoient d'en couvrir le faux par toutes les apparences d'un zele fincere. Othon de son côté ne rebutoit aucun de ceux qui se présentoient : du geste & de la voix, il prenoit foin de calmer le foldat irrité & menaçant, & il montroit une douceur peut-être aussi trompeuse que les hommages qu'on lui rendoit.

Il fauva en cette occafion d'un grand

anteire proximos, certare cum præcurrentibus , increpare Galbare, lau-

(a) Alium crederes Se- , dare militum fudicium , naum, alium populum exofculari Othonis ma-Ruere cuncti in caftra, nuo-: quantoque magis falfa erant quæ fiebant , tanto plura facere. Tac.

An. R. 820. danger Marius Celfus, conful défi-De J.C 69. gnd, qui jusqu'à la dernière extrémité Marin Cel étoit demeuré fidele à Galba. Les folfus de la fu- dats furieux demandoient à grands cris fon fupplice, haïsfant (a) en lui les talens date. .

& la vertu comme on devroit hair le vice. Outre l'injuffice atroce d'un tel procédé, l'exemple étoit terrible, & ouvroit la porte au carnage des plus gens de bien , & peut-être au pillage de la ville. Othon (b) n'avoit pas encore une autorité affez affermie pour empécher le crime: il pouvoit déja l'ordonner. Il commanda donc que l'on chargeat Marius de chaînes, comme pour le réserver à de plus grands supplices : & par cette feinte il le déroba à une mort inévitable.

Le caprice des soldats décidoit de Préfers du Prétoire, & tout. Ils se donnerent eux-mêmes pour Prefet de la Prefets Plotius Firmus & Licinius mes par les Proculus. Plotius autrefois fimple folseidats.

dat, & devenu commandant du Guet dans la ville, s'étoit déclaré des premiers en faveur du nouvel Empereur. Procullus étoit lié avec Othon d'une

(b) Sed Othoni nondum

(a) Industrie ejus inno- | auctoritas inerat ad prorribus, infenti. Tac. hibendum feelus ; jubere jam poterat. Tac. OTHON, LIV. XIII. 107
familiarité intime, & il paffoit pour Ar.R.\$20.
l'avoir utilement fervi dans l'exécution
de ses desseins. Les soldats nommerent
aussi un préset de la ville, & leur choix
tomba sur Flavius Sabinus, qui avoit
exercé la même charge sous Néron. La
considération de Vespassen son frere,
qui faisoit actuellement la guerre en
Judée, fut auprès de plusseurs une

puissante recommandation.

Après (a) tous les crimes dont avoit Le Sénate été rempli ce jour funeste, le comble décerne des maux fut la joie qui le termina. Le les titres de préteur de la ville, devenu chef du la fouverai. Sénat par la mort des deux consuls, ne puissanassembla la compagnie : & l'adulation Tuc. Hist. fe déploya fans mesure. Les magistrats, 1.47. les fénateurs, accourus avec empreffement, décernerent à Othon la puisfance tribunicienne, le nom d'Augufte, & tous les titres de la fouveraine puissance, s'efforçant à l'envi d'effacer par des éloges excessifs les reproches injurieux dont ils l'avoient peu auparavant accablé. Leur politique eut sa récompense. Personne ne s'appercut qu'Othon empereur eût confervé du ressentiment des injures qu'il

<sup>(</sup>a) Fxacto per scelera die , novissimum malorum fuit letitia. Tac.

De J.C. 69.

An. R.820. avoit reques simple particulier. Si c'etoit oubli de fa part, ou seulement délai de vengeance, c'est ce que la briéveté de fon regne n'a pas permis de difcerner. Othon, reconnu du peuple & du fénat, fortit du camp, vint dans la place publique encore inondée de fang, & paffant à travers les cadavres étendus par terre, il monta au Capitole, & de-là se rendit au Palais.

Il n'est pas besoin d'avertir que pen-

Effroi des Romainsau dant qu'on lui applaudiffoit au dehors, fujetdedeux contendans on le redoutoit intérieurement, on l'atels qu'Orellius.

al'Empire, voit en horreur: & comme les nouvelthon & Vi-les du soulevement de Vitellius, qui Tac. H.R. I 50.

avoient été supprimées du vivant de Galba, commencerent alors à se répandre librement, il n'étoit aucun citoven qui ne fût touché de compafion fur le trifte fort de la République. destinée à devenir la proie de l'un ou de l'autre de ces deux indignes contendans. Non-feulement les fénateurs & les chevaliers, qui par leur état devoient prendre plus d'intérêt aux affaires publiques, mais le fimple peuple gémiffoient ouvertement de voir les deux mortels les plus dignes de haine & de mépris par leurs débauches honteufes, par leur lacheté, par leur molleffe, mis

OTHON, LIV. XIII. 100 en place & choifis exprès, ce femble, An. R. 12a, De J.C. 69.

parun mauvais destin pour ruiner l'empire. On se rappelloit, non les exemples récens des cruautés exercées par les princes fur des particuliers pendant la paix, mais les défastres généraux des guerres civiles, la ville de Rome tant de fois prise par ses propres citoyens, la désolation de l'Italie, les provinces ravagées, Philippes, Pharfale, Péroufe & Modene, noms fameux par les combats sanglans de Romains contre Romains. " L'univers, disoient-ils,

» s'est vu près de sa ruine, même lorf-

» que la premiere place étoit disputée » par des rivaux d'un mérite éminent.

" Après tout néanmoins, l'empire a

» fubfifté fous Céfar & fous Auguste : » la Republique se seroit maintenue, si

» Pompée \* ou Brutus eussent rempor-

» té la victoire. Mais (a) ici pour qui

» ferons-nous des vœux? pour Vitel-

" lius, ou pour Othon? De part &

\* Cest une multitude on peut le voir au 38. c. qui parle, & l'on ne doit du liv. II, des Hist. pas prendre ce qui eft dir ici pour le vrai sentiment de Tacite. Il eft fort incertain , fi Pompée vainqueur auroit laife fubfifter l'ancien Gouvernement : & Tacite penfoit

(a) Nunc pro Othone an pro Vitetlio, in tema pla ituros ! Utrafque impias preces, urraque de teftanda vota, inter duos, quorum bello folum idfcires, deteriorem fore qui vicifier, Tac.

ITO HISTOIRE DES EMPEREURS!

An R. 820. » d'autre ce ne peuvent être que des De J.C. 63. " vœux impies, des prieres détefta-» bles. Quel choix à faire entre deux » hommes dont la guerre ne peut avoir » d'autre iffue, que de montrer la fu-» périorité du vice dans celui qui fera

" vainqueur?" Quelques-uns jettoient les yeux fur Vespasien. Mais c'étoit encore une espérance éloignée : & supposé même qu'elle réussit, on n'étoit pas sûr de trouver en Vespasien un aussi bon prince, qu'il se montra par l'événement.

Traits long. conduire. d'Othon,

Cependant la conduite d'Othon bles dans la trompa l'attente de tout le monde. Il ne s'endormoit point dans l'oifiveté : il ne se livroit point aux délices : de l'attention aux affaires, de l'activité, la décence de son rang soutenue par le travail, & par des foins dignes d'un empereur. Il est vrai qu'on ne se fioit pas à ce changement. On pensoit qu'il avoit fait simplement trève avec les plaisirs, qu'il déguisoit ses penchans: & l'on (a) craignoit de fausses vertus, à laplace desquelles reviendroient bientôt les vices qui lui étoient naturels.

Il savoit que rien n'étoit capable

<sup>(</sup>a) Eoque plus formidinis afferebant falle virteres & vina reditura. Toc.

OTHON, LIV. XIII. 111 de lui faire plus d'honneur, que la An.P. 8201 douceur & la clémence, & il en fit un le admen usage très-bien entendu à l'égard de Marius Cel-sus au rang Marius Celsus. L'ayant soustrait, com-de ses auis.

me je l'ai rapporté, à la fureur des soldats, il le manda au Capitole. Celsus (a) avoua généreusement le crime de sa constante fidélité envers Galba . & il s'en fit un mérite auprès d'Othon; qui pouvoit espérer de lui un semblable attachement. Othon ne prit point le ton d'un prince offense qui pardonne : il admit fur le champ Celfus au rang de ses amis, & bientôt après il le choifit pour un de ses généraux dans la guerre contre Vitellius. Celfus (b) s'attacha à Othon, comme si sa destinée eut été d'être toujours fidele . & touiours malheureux. La noblesse du procédé d'Othon envers Celsus fit un grand éclat. Les premiers de la ville en furent charmés, la multitude la célébra par fes louanges, les foldats mêmes n'en furent pas fâchés : revenus de leur premier emportement, ils (c) admiroient

(c) Eamdem vir:wem

avir. Tac.
(b) Manfique Celso bantur. Tac.

<sup>(</sup>a) Cellus conflanter velut fataliter etiam profervatæerga Galbam fides integra, & dei crimen confessos, infelix, Tac. exemplum ultro impu-

An. R. 820. malgré eux une vertu qu'ils ne pou-De J.C. 69. voient aimer.

Mort de Tigellin.

La joie publique ne fut gueres moindre pour la mort de Tigellin. Nous avons vu quel étoit l'acharnement du peuple contre cet odieux & abominable Ministre de Néron. La haine qu'il méritoit si justement par lui-même, furchargée encore de celle que lui avoit attirée la protection de Vinius auprès de Galba, se renouvella à l'avénement d'Othon. Les cris pour demander sa mort retentirent dans les places, dans les cirques, dans les théâtres : & le nouveau prince fut bien aise de se gagner l'affection de la multitude en lui facrifiant un scélérat digne des plus grands supplices. Il envoya donc l'ordre de mourir à Tigellin , qui s'étoit retiré près de Sinueffe, avec la précaution de tenir des vaiffeaux toujours prêts pour s'enfuir par mer en cas de disgrace. L'ordre le prévint : & forcé de s'y foumettre, au milieu d'un tas de concubines, qui ne le quittoient jamais, il fe coupa la gorge avec un rasoir.

Othonelle Le peuple demandoit auffi la mort de les cris de Galvia Crispinilla, femme intriqui deman-gante & audacieuse, gouvernante

OTHON, LIV. XIII. 113

de l'infame Sporus fous Néron, & An. R. 820. ensuite complice de la révolte de Clo-doit la dius Macer en Afrique, & infligatrice mort du projet d'affamer Rome. Mais Crif-pinilla. pinilla trouva plus de protection que Tigellin. Sporus en étoit une auprès d'Othon. D'ailleurs, les richesses immenses que cette femme avoit amassées par mille exactions, lui avoient fait trouver un mariage honorable avec un perfonnage confulaire. Othon touché de ces confidérations, éluda fous divers prétextes les cris du peuple, & usa de subterfuges par une indulgence déplacée, & qui ne lui fit pas d'honneur. Galvia Crispinilla échappa donc fous ce regne, & fous celui de Vitellius, à la haine publique; & fous Vespasien elle parvint même à jouir d'un très-grand crédit dans la ville, parce (a) qu'elle étoit riche & fans enfans, & se trouvoit ainsi dans un état qui donne de la confidération, dit Tacite, fous les bons, comme fous les mauvais princes.

C'étoit la coutume, comme je l'ai Arrangedéja observé plus d'une sois, que les Consulus, nouveaux empereurs prissent le con-Tac. His.

(a) Porens pecunià, & orbitate, quæ bonis malifque temporibus juxià valent, Tac,

An. R. 820. fulat. Ainfi en la place de Galba & de De J.C. 69. Vinius, Othon se nomma consul avec Salvius Titianus fon frere, qui l'avoit déia été sous Claude. Ils devoient être en charge jusqu'au premier mai. Dans l'arrangement des confulats du refte de l'année Othon se conduisit avec beaucoup de modération. Il garda leur rang à ceux qui avoient été défignés par Néron & par Galba, entre lesquels les plus dignes de marque sont Marius Celfus, que nous avons fait suffisamment connoître, & Arrius Antoninus, qui paroît avoir été l'ayeul maternel de l'empereur Antonin le Pieux. Une attention politique engagea Othon à donner part au consulat à Virginius Rufus. Il vouloit par-là faire sa cour aux légions de Germanie, qui avoient toujours confervé de la vénération pour ce grand homme ; & leur présenter une amorce pour les regagner, s'il eût été possible.

On lui scut gré du soin qu'il prit es! diffri- d'élever aux dignités d'augures & de sablement, pontifes des vieillards illustres, à qui il ne manquoit que ces titres pour parvenir au fatte des honneurs; & on ne loua pas moins sa bienveillance envers la jeune noblesse, dont plusieurs nou-

OTHON, LIV. XIII. Vellement revenus d'exil recurent de An. R. 520. lui des sacerdoces qui avoient autre-

fois été dans leurs familles.

Je place ici parmi les actions loua- Faveuracbles d'Othon une faveur accordée par dicieuselui aux foldats , mais avec prudence & ment par fagosse, dès les premiers momens qui Orhon aux fuivirent la mort de Galba. Ils se plai- Tac. H.B. gnoient d'une espece de tribut qu'ils I. 46. étoient obligés de payer à leurs centurions pour obtenir des exemptions de certains travaux militaires. C'étoit un ufage, ou plutôt un abus établi, d'où réfultoient plusieurs inconvéniens contre le bien de la discipline. Othon, qui trouvoit de la justice dans les plaintes des foldats, & qui ne vouloit pas aliéner les centurions, en les frustrant d'un émolument qu'ils regardoient comme appartenant à leur charge, prit un tempérament, & déclara qu'il payeroit du trésor impérial ce qui avoit été jusques-là une redevance des soldats envers leur capitaine : inftitution utile, & qui fut autorifée par la pratique conftante de ses successeurs.

A ces traits qui mériterent à Othon Facilie l'approbation publique, il en joignit d'Othon fur d'autres qui avoient besoin d'être ex-certains cufés par la nécessité des circonstances. Tac. Hift.

1. 77

An. R. 820. Trois fénateurs condamnés fous Clau-De J.C. 69. de ou fous Néron pour caufe de concuffion, furent rétablis dans leur dignité. On fit (a) paffer ce qui étoit punition d'une cupidité injufte & tyrannique, pour une perfécution occasionnée par de prétendus crimes de lèfe-Majefté: nom odieux, dont l'iniquité juctement déteftée anéantiffoit même les loix falutaires.

Tacite improuve pareillement des largeffes & des privileges prodigués aux peuples & aux villes; les colonies de Séville & de Mérida recrutées par l'addition de plufieurs nouvelles familles; le domaine de la Bétique augmenté de plufieurs villes & territoires en Mauritanie; le droit de bourgeoifie romaine accordé à ceux de Langres. Othon étoit porté à donner, & cherchoit à fe faire par-tout des créatures.

Il réablit Mais ce qui est abfolument inexcules staues fable, ce sont ses retours de tendresse de Poppéa, et se témoignages de vévouloir ho-nération pour la mémoire de Néron. noterlame de Il sit rétablir par un sénatus-consulte moire de Il sit rétablir par un sénatus-consulte Néron. Les statues de Poppéa, à qui tout ce

> (a) Placuit ignoscentibus, verso nomine, quod avaritia fuerat, videri peribant. Tac,

OTHON, LIV. XIII. qui pouvoit arriver de plus favorable An. R. 810. étoit d'être oubliée. Il fouffrit aussi que De J.C. 69. des particuliers relevassent les statues de Néron, étalaffent ses portraits : il Suer. Oth.7. remit en place les intendans & les affranchis que ce prince avoit employés: la premiere ordonnance fur le tréfor impérial qu'il signa, fut pour destiner cinquante (\*) millions de sesterces à l'achevement du Palais d'or : il ne reietta point les acclamations d'une vile populace, qui le salua des noms de Néron Othon: & l'on affure que luimême il ajouta le nom de Néron au sien dans des lettres adressées à certains gouverneurs de provinces. Néan- Plut. Oth. moins lorfqu'il s'apperçut que les premiers & les plus gens de bien de la ville s'offensoient de ces tentatives hasardées dans la vue de faire revivre la mémoire d'un tyran si détesté, il eut affez de jugement pour y renoncer &

Les premiers commencemens du Avanage regne d'Othon furent fignalés par un remperie avantage remporté fur les Sarmates fur les Sar-Rhoxolans. Ce qui peut nous intéreffer mars Rhodavantage dans cet événement, affez z'lan. peu confidérable en lui-même, c'efft. 79.

s'en abstenir.

<sup>\*</sup> Six millions deux cent cinquante mille livres. . .

An. R. 820. la description que fait Tacite de la De J.C. 69 maniere dont les Sarmates se battoient. Il est (a) très-singulier, dit cet historien, comment toute la force & toute la vigueur de ces peuples est en quelque facon hors de leurs personnes. S'ils font à pied, rien de plus mon ni de plus lâche; à cheval & en escadrons, on a peine à les foutenir. Leurs armes font la pique, & une longue épée qu'ils manient à deux mains : point de boucliers : les plus illustres d'entre eux portent de lourdes cuiraffes, qui les rendent invulnérables aux traits, mais incapables de se relever lorfqu'ils font une fois abattus. Une troupe donc de Sarmates Rhoxolans. composée de neuf mille chevaux, trouvant la frontiere de la Moesie mal gardée, parce que toute l'attention fe portoit vers les apprêts de la guerre civile, y fit irruption pendant l'hiver. & s'enrichit d'un grand butin. La troisieme légion, soutenue de son renfort accoutumé d'auxiliaires, marcha contre eux, & les défit aisément, à la faveur d'un dégel, qui faisoit de toute

(a) Mirum dichu, ut fit omnis Sarmatarum vir-tus velut extra ipfos. Nihil ad pedefirem pu-Tac,

OTHON, LIV. XIII. 119 la campagne un vafte marais. Les che. An.R. 820, vaux des Sarmates enfoncés dans la

vaux des Sarmates entoncés dans la boue devenoient comme immobiles, & les Romains n'eurent presque qu'à tuer des ennemis qui ne pouvoient se défendre. Othon sit grand trophée de cette victoire. Il récompensa M. Aponius, gouverneur de la Moesse, par une fatue triomphale, & ses trois lieutenans par les ornemens consulaires. Ilvouloit s'acquérir l'honneur de passer pour un prince heureux dans la guerre, & sous les auspices duquel les armes romaines s'illustroient d'un nouvel éclat.

Un genre de mérite qu'on ne sauroit lui refuser, c'est de s'être fait extrêmement aimer des soldats. Leur zele pour son service alloit jusqu'à la passion, & il donna lieu à une sédition, qui devint presque sunesse à la ville.

Othon avoir commandé que l'on Sédities amenât à Rome une cohorte qui étoit excitée par à Oftie, & le foin de \* l'armer fut don-differe né à Crifpinus, rribun des prétoriens · téméraire. Cet officier, pour exécuter avec des foldats moins d'embarras fes ordres, choifit \* Voye, la le moment de la nuit commençante, note ci-déjecomme un moment de tranquillité, & L'iu, p. 8%. syant ouyert l'arfenal il fit charger les

De J.C. 69.

An. R. 820. armes nécessaires sur les chariots de la cohorte. Les foldats prirent ombrage des précautions même affectées pour éviter le trouble : tout leur parut sufpect: & déja (a) échauffés par le vin pour la plûpart, la vue des armes fut une amorce qui les enflamma. Ils accusent leurs officiers de trahifon, & leur imputent le dessein d'armer contre Othori les esclaves des fénateurs. Ce bruit atroce se répand en un instant : tous accourent, les uns de bonne foi, &, dans l'état où le vin les avoit mis, ne sachant gueres ce qu'ils faisoient; les méchans, par l'avidité de faisir l'occasion de piller; le grand nombre, par le goût qui est naturel à toute multitude pour la nouveauté & pour le tumulte : & l'heure de la retraite avoit renfermé les bons dans leurs tentes. Le tribun & les plus féveres des centurions ayant voulu résister aux séditieux, furent tués fur la place : & les foldats fougueux s'emparent des armes, tirent leurs épées, & montant à cheval, ils courent à la ville & au palais.

Othon donnoit un grand repas à plus de quatre-vingts tant magistrats

que

<sup>(</sup>a) Vifa inter temulentos arma, cupidinem fui movere, Tac.

OTHON, LIV. XIII. que sénateurs, dont plusieurs avoient An. R. 820. De J.C. 69. amené leurs femmes. L'allarme fut des plus vives: on ne favoit si c'étoit une fureur fubite qui eût transporté les soldats, ou une perfidie de l'empereur; quel parti étoit le plus périlleux, ou de rester & d'attendre, ou de s'enfuir & de se disperser : ils vouloient montrer de la confiance, & leur trouble les décéloit : fur-tout ils attachoient leurs regards fur le vifage d'Othon, qui (a) leur donnoit de la crainte , pendant qu'il craignoit lui-même Il ne méritoit pas que l'on fe défiât de lui-Auffi touché du danger auquel il voyoit le fénat exposé, que s'il eût été menacé lui-même, il envoya les préfets du prétoire au-devant des foldats pour les calmer, il ordonna à ses convives de se retirer promptement. Tous s'enfuirent en désordre : les magistratsjettant les marques de leurs dignités, & évitant un cortege qui les auroit rendus reconnoissables, des vieillards & des femmes s'égarant dans les ténebres, se répandirent en différentes rues : peu regagnerent leurs

(a) Utque evenit inclinatis ad fuspicionem mentibus, quum

Tome V.

An. R. 820 maisons: la plûpart crurent trouver De J. C. 69. plus de fûreté chez leurs amis, & les plus obcurs de leurs cliens étoient ceux qu'ils choisifioient par préférence, comme les moins faciles à deviner.

Les barrieres même du palais ne purent arrêter la fougue des féditieux. & avant bleffé un centurion & un tribun qui vouloient les retenir, ils pénétrerent jusqu'à la falle du festin, demandant qu'on leur montrat Othon. Il ne fortoit de leurs bouches que des paroles de menaces, contre leurs officiers, contre le fénat entier : & ne pouvant défigner en particulier aucun coupable, leur licence en vouloit à tous. Othon obligé de s'abaisser, contre la majefté de fon rang, aux prieres & aux larmes, eut bien de la peine à les appaifer. Ils retournerent dans leur camp à regret, fans avoir accompli leur dessein; mais en avant affez fait pour se rendre criminels.

Le (a) lendemain l'aspect de la ville fembloit annoncer une ville prise. Les

(a) Posterà die , velut jecti in terram militum capsi urbe , clause do-vultus , ac plus triftitiæ mus , rarus per vias poquim pœntientiæ. Tac pulus , moetta plebs , des i

OTHON, LIV. XIII. 12

portes des maisons étoient fermées, An. R. 824, De J. C. 69. peu de monde dans les rues, la confternation peinte fur les vifages de ceux qui se montroient. Pour ce qui est des foldats, ils affectoient un dehors de triftesse, où le repentir avoit peu de part. Les deux préfets du prétoire les prirent par bandes, craignant de les affembler en corps, & leur parlerent d'un ton plus ferme ou plus doux, chacun selon son caractere. La fin de ces harangues fut une distribution de cinq mille sesterces par tête. Après ce préliminaire Othon of entrer au camp. Auffitôt les tribuns & les centurions l'environnent, dépouillant les marques, de leurs emplois, & demandant repos & füreté. Les foldats fentirent quelle haine jettoit fur eux une pareille requête, & fe composant, prenant des manieres foumifes, ils invoquerent même la févérité de l'empereur contre les auteurs de la fédition.

Othon (a) avoit l'esprit agité de bien des pensées différentes. Il voyoit que les soldats étoient partagés de sentimens; que les bons souhaitoient un "six cent vingt-cint up illum anims, quam libres."

livres.
(a)Otho quanquam turbidis rebus, & diverfis poscoret, vulgus & pluras,

An. R.820. prompt remede à la licence, mais que De J.C. 69. la plupart, amateurs de féditions, & ne pouvant fouffrir qu'un gouvernement moù & foible, avoient befoin de l'amorce des troubles & du pillage pour se laisser mener volontiers à une guerre civile. Réfléchissant fur luimême il comprenoit que la vertu & la févérité antiques ne convenoient gueres à un prince monté au rang suprême par le plus noir des attentats. D'un autre côté le danger de la ville -& du fénat faifoit sur lui une impreffion profonde. Enfin il prit fon parti,

Difcours 2'Othon aux feditieux.

& parla en ces termes ; "Mes chers camarades, je ne viens » point ici encourager votre bravoure. " ni animer votre ardeur à mon servi-» ce : ces fentimens font chez vous en » un degré qui passe ce que je puis " fouhaiter, & je n'ai à vous prier que " d'y apporter de la modération. Les » causes ordinaires des troubles qui s'excitent dans les armées, font la » cupidité, les haines, ou la crainte

seditionibus & ambitio- | scelere quafitum, fubita fo imperio læti, per turmodeftià, & prifcà gravitate retineri, fed difbas & raptus facilius ad civile bellum impelle- crimine urbis & pericu-rentur : 6mul reputans lo Senatús anxius, posnon poffe principatum tremo ita defferuit. Taca OTHON, LIV. XIII.

» des dangers. Rien de tout cela n'a An. R. 820. » influé dans le tumulte arrivé dernié-

» rement parmi vous : il n'a eu pour » principe qu'un trop vifattachement

» pour votre empereur, & un zele

odont vous avez plus écouté la voix

» que celle de la prudence. Car (a) fou-» vent des motifs louables, fi la fa-

» gesse ne les gouverne, produisent

» des effets pernicieux.

» Nous partons pour la guerre. Fau-" dra-t-il que tous les couriers foient

» entendus en présence de l'armée.

» que tous les confeils se tiennent en » public? Une telle pratique convien-

» droit-elle au bien des affaires, à la

» rapidité des occasions qui s'envolent

» dans l'instant? Il (b) est des choses » que le foldat doit ignorer, comme

» il enest qu'il doit sçavoir. L'autorité

" des chefs, la févérité de la difci-

» pline exigent que souvent les officiers » eux-mêmes ne connoissent pas les

» motifs des ordres qu'ils reçoivent.

(a) Nam fæpe honestas 1 rerum caufae, ni judicium adhibeas, pernicion exitus confequuntur. Tac.

(b) Tam nescire quædam milites , quam fcire

toritas, fic rigor difciplinæ habet, ut multa eriam Centuriones tribunosque tantum juberi expediat. Sicubi jubeantur. quærere fingulis liceat; dam milites, quam scire | pereunte obsequio eilam opottet.lta se ducum auc- | Imperium intercidit. Tat. Fμj

An. R.820. » Si lorfqu'un ordre a été donné, il eft De J.C. 69, permis à chacun d'en raisonner & de » faire des questions, la subordina-» tion périt, & les droits du souverain » commandement périssent avec elle. » Se donnera-t-on, lorsque nous se-» rons à la guerre, la licence de pren-» dre les armes en pleine nuit? Un ou » deux miférables, (car je ne crois pas que les auteurs de la fédition » paffent ce nombre) un ou deux for-» cenés, dont la fureur fera encore » augmentée par l'ivresse, tremperont " leurs mains dans le fang de leurs officiers, forceront la tente de leur em-» pereur? Il est vrai que c'est par af-» fection pour moi que vous l'avez » fait. Mais dans le trouble, dans les y ténebres, dans une confusion géné-» rale, l'occasion peut se présenter aux malintentionnés d'agir même contre » moi. Quels autres fentimens, quelles autres dispositions Vitellius avec ses a fatellites nous fouhaiteroit-il, fi la chose dépendoit de lui? Ne seroit-il pas charmé que la méfintelligence » & la discorde se missent parmi » nous? que le foldat n'écoutât plus

OTHON, LIV. XIII. 127 » mélés & confondus, cavalerie & in-An. R. 820. » fanterie, fans régle, fans discipline,

» nous courussions à me perte certaine. » C'est (a) par l'obénsance, mes chers

camarades, que la milice subsiste, ve camarades, que la milice subsiste,

» & non par une curiofité indiferete,

» qui soumet à l'examen les ordres des » généraux. L'armée la plus modérée

» & la plus foumise avant l'action, est

» toujours la plus courageufe dans l'ac-

» tion même. Les armes & la bravou-» re, voilà votre partage: laissez-moi

» le confeil, & le foin de gouverner

y votre valeur. Peu font coupables:

deux seulement seront punis : que
 tous les autres bannissent de leur sou-

» venir les horreurs d'une nuit si cri-

» minelle. Et que jamais ne se répetent » dans aucune armée ces cris auda-

» cieux contre le fénat. Demander que

» l'on extermine une compagnie qui

» préside à l'empire, qui renferme la » sleur & l'élite de toutes les provinces,

non certes c'est ce que n'oseroient

» faire ces Germains même que Vitel-

(a) Parendo porius , eft, qui ante diferimen commilitones, quami imperia docum fociciando, res militares continen- filum : & virturis vefere que diferimen exercitus | Tuc.

AN. R.820. y arme actuellement contre nous. Et De J.C. 63. » des enfans de l'Italie, une jeunesse vraiment romaine voudroit se por-» ter à une fureur fanguinaire contre » cet ordre auguste, dont la splendeur » nous donne une supériorité éclatan-

» te fur la baffeffe ignoble du parti de y Vitellius! Vitellius à des nations

pour lui : il est accompagné d'un » corps de troupes qui a figure d'armée. Mais le fénat est pour nous :

& cette feule différence met la république de notre côté, & conftitue nos adverfaires ennemis de la pa-

trie. Eh (a) quoi ! penfez-vous que cette grande & fuperbe ville con-

» fifte dans les maifons; dans les édi-» fices, dans des amas de pierres ? Ces

êtres muets & inanimés peuvent se » détruire & se renouveller sans con-

féquence. C'est le fénat qui en est l'ame, & de sa conservation dépend

» l'éternité de l'empire, la paix de » l'univers, votre falut & le mien.

Cette compagnie a été inflituée sous

(a) Quid? vos pulcher parari promifcue pof-rimam hanc urbem, do-mibus & teclis, & con-& pax genium, & mea geftu lapidum, ftare cre-ditis! Mura ifta & ina-mima intercidere ac 36OTHON, LIV. XIII. 129

la direction des aufpices par le pere An. R. 823.
 % le fondateur de cette ville : elle De J.C. 69.

» a subsisté depuis les rois jusqu'aux

" empereurs toujours florissante & im-

» mortelle : nous devons en transmet-

» trela majesté à nos descendans, telle

» que nous l'avons reçue de nos ancê-» tres. Car de même que de vous naif-

» fent les fénateurs, du fénat fortent

» les princes. »

Ce dissours mêlé de sévérité & Supplice d'indulgence, propre à réprimer & à de deux des flatter les foldats, sint extrêmement ples coparatives de ce qu'Othon se contenta du supplice de deux des plus coupables, plus Ciha auxquels personne ne prenoit intérêt: & par-là si l'indocilité de ces mutins ne fut pas guérie, au moins se trouvatelle calmée pour un tems.

Cependant la ville n'avoit pas recouvré fa tranquillité. Les apprêts de se inquierala guerre y entretenoient le trouble : des dans la se quoique les foldats n'attentaffent The Higherien en commun contre le repos pablic, ils fe répandoient dans les maifons comme espions, déguifés en bourgeois; ils observoient malignement les défours de ceux que leur noblesse, leur rang, & leurs richesses profoient

An.R. 820. plus que d'autres aux foupçons. On fe De J.C. 69. perfuada même qu'il s'étoit gliffé dans la ville des partifans de Vitellius, qui épioient furtivement la disposition des esprits. Ainsi tout étoit plein de défiances, & les citovens se crovoient à peine en fûreté dans l'intérieur de leurs maifons. En public l'embarras devenoit encore plus grand. A chaque nouvelle qui arrivoit, (car l'armée de Vitellius étoit déja depuis long-tems en marche, & elle approchoit de l'Italie) on fe tenoit alerte, on composoit son visage & son maintien, de peur de paroître ou mal augurer, fi le bruit étoit facheux, ou ne pas se réjouir assez des fuccès. Mais (a) fur-tout les fénateurs, lorfqu'ils étoient affemblés, voient comment tourner leurs avis, comment régler leur conduite, pour ne point donner prife. Le filence pouvoit être imputé à mauvaise humeur . la liberté devenir suspecte. Et Othon

(a) Coacho verò in curiam Senatu, arduus rerum omnium modus, no conjumax filentium, na fulpecta libertas. Et privaro Othoni nuper, arque eaden dicenti, nora adulatio. Igitur verfare fenten ias, & huc atque illio torquero, hallem

& parricidam. Vicellium vocantes: providentiffimas quifque, vulgaribus conviciis; quidam vera probra jacere, in clamore tamen, & tubi plurima a voces; aur tumultu veraburum fibi ipfi ch@repentes. Tue. OTHON, Ltv. XIII. 131
nouvel empereur, & récenment forti An. R. 320
de l'état de particulier, fe connoiffoit de l'état de particulier, fe connoiffoit en flatterie. Les fénateurs donc prenoient le parti de s'envelopper dans
des difcours ambigus, dans des propos vagues, traitant Vitellius d'enne-

en flatterie. Les fenateurs donc prenoient le parti de s'envelopper dans des discours ambigus, dans des propos vagues, traitant Vitellius d'ennemi & de parricide, & l'accablant d'injures, dans lesquelles les prudens se donnoient de garde de rien spécifier: quelques-uns articuloient des faits diftincts & précis, mais c'étoit dans les momens de clameurs & de tumulte; lorsque plusseurs parloient ensemble; encore avoient-ils soin de prononcer d'une façon bruyante & confuse, qui ne permit de les enteudre qu'à demi.

Les allarmes publiques furent augmentées par de prétendus prodiges, prodiges,
qui (a) autrefois & dans les fiecles groffiers, dit Tacite; se remarquoient en
pleine paix, mais qui n'ont plus gueres de crédit aujourd'hui, à moins que
la crainte de quelque danger préfent
ne leur en donne. Une subite inondation du Tibre su un désatte réel. Le ment du Tidébordement vint avec tant de furie,
qu'il rompit le pont de bois, renversa

<sup>(</sup>o) Et plura alia, rudibus fecu is criam in pace blervata, quæ nuac tan-

An. R. 820. les quais, & s'étendit non-feulement DeJ.C. 69. dans les lieux bas de la ville, mais même dans ceux qui n'avoient pas communément à craindre de pareils accidens. On n'eut pas le tems de se précautionner. Plusieurs furent enlevés par les eaux dans les rues, d'autres en plus grand nombre furpris dans leurs boutiques & dans leurs lits. Il v eut beaucoup de bled perdu par l'inondation du marché où il étoit exposé en vente. De-là s'enfuivit la difette, la ceffation de gain pour les artifans; & les eaux avant féjourné long-tems gaterent les fondemens de bien des édifices, qui tomberent lorfque le fleuve se retira. Comme les esprits étoient tournés vers la superfition, on s'imagina que c'étoit un mauvais préfage pour Othon, qui actuellement se préparoit à partir pour la guerre contre Vitellius, que les grandes eaux lui fermassent le champ de Mars & la voie ·Flaminienne, qui étoient fon chemin.

Le départ d'Othon m'averiit de faire connoître l'ennemi qu'il alloit combattre, & d'exposer en détail la promotion de Vitellius à l'empire, & les mouvemens qui l'avoient suivie jusqu'à l'entrée de ses troupes en Italie-

OTHON, LIV. XIII. Si la famille dont fortoit l'empe-An. R.820. teur Vitellius étoit auffi ancienne que Origine De J.C. 69. fon nom dans l'histoire, elle devroit de l't mpeêtre comptée parmi les premieres no-reur Vitelbleffes de Rome. Car \* dès l'année de l'expulsion des rois on trouve deux Vitellius freres ; qui véritablement ne font pas un beau personnage, puisqu'ils furent condamnés & exécutés comme complices de la conjuration des Tarquins; mais qui tenoient un rang très-diftingué dans la ville, puisqu'ils étoient neveux de Collatin, & beauxfreres de Brutus. Je m'étonne que ceux

et. Vie

qui au rapport de Suétone, avoient cherché à illustrer l'origine de la mai-1. 5. fon dont il s'agit, au lieu de se perdre dans la fable, n'avent pas faifi ce fait fi éclatant & fi avéré : à moins qu'une noblesse tirée de trastres & d'ennemis de la patrie ne leur ait semblé peu honorable. Quoiqu'il en foit, la généalogie de l'empereur Vitellius ne remonte avec certitude que jusqu'à foit ayeul P. Vitellius, chevalier romain, intendant d'Auguste, & pere de quatre fils, dont les deux plus célebres furent P. Vitellius, ami & vengeur de Germanicus, & L. Vitellius trois fois con-\* Vover Hill: de la Rep, Rom: Tom. L. l. 11, p. 240.

An. R. 8.20. ful & cenfeur, & encore plus connu De J.C. 69 par la baffeffie de son adulation, que par l'éminence des dignités qu'il posféda. Ce dernier eut deux fils, A. Vitellius, qui est l'empereur dont nous avons à parler, & L. Vitellius, qui fut consul dans la même année que son frere aîné, comme nous l'avons remarqué.

Soncarac. A. Vitellius, l'un des plus indignes ters, ses sujets qui ayent déshonoré la majerté viccirrais vie, impériale, naquist le sept, ou selon justifica d'autres, le vingt-quatre septembre de convoir la seconde année de l'empire de Tipar Galba bere. Il passa les dernieres années de na Germa-son enfance & les premières de sa jeune

andere. It pans use definiers annees de a fon enfance & les premieres de fajeuneffe à Caprée, féjour dont le nom annonce la conduite qu'il y rint : & l'on crut que par fon déshonneur étoient achetées les graces que Tibere fit à fon pere, le confulat , & le gouvernament de Syrie. Toute fa vie répondir à de fi houteux commencemens : & les traits les plus marqués de fon caractere font des débauches de toute efpece,

Svat.Vit.13. & une gourmandise qu'il portoit juiqu'à l'usage habituel de se faire vomir pour se redonner le plaisir de marger. Son nom lui ouvroit les entrées à la cour, & il plut à Caligula par le mé-

OTHON, LIV. XIII. 135 rite de bon cocher, & à Claude par sa An.R. 820. passion pour le jeu. Ces mêmes recom-

mandations le rendirent agréable à Néron : mais sur-tout un service d'un genre fingulier, & bien conforme au goût de ce prince, lui en acquit toute la faveur. Néron fouhaitoit paffionnément de monter comme musicien sur le théâtre, & un reste de pudeur le retenoir. Pressé par les cris du peuple, qui le sollicitoit de chanter, il s'étoit même retiré du spectacle, comme pour se dérober à des instances trop importunes. Mais il eût été bien fâché d'être pris au mot. Vitellius, qui préfidoit aux jeux où se passoit cette scene, se fit le député des spectateurs pour le prier de revenir & de se laisser sléchir; & Néron lui scue très-bon gré de cette douce violence. C'est ainfi que Vitellius aimé & favorifé confécutivement 57. de trois princes, parcourut la carriere des magistratures. & même fut revê-

tu des plus honorables sacerdoces. réunissant toutes les dignités avec tous les vices.

Un vice pourtant lui manquoit, l'avidité de piller. L'Afrique n'eut point lieu de se plaindre qu'il l'eût vexée par des rapines pendant deux ans qu'il y

An. R. 320. fut en autorité, d'abord comme pro-De J.C. 69. consul , & ensuite comme lieutenant de son frere. Mais l'indigence à laquelle le réduisirent ses profusions, amena ensin l'injustice, & ayant été chargé de l'entretien des édifices publics, il se rendit suspect d'avoir soustrait les offrandes & les ornemens des temples, substituant, pour déguiser ses vols.

l'or.

L'avidité une fois admife dans fon ame, le porta jusqu'à la cruauté contre son propre sang. Il avoit un fils de sa premiere semme Pétronia, dont il s'étoit séparé, & qui, remariée à Dolabella mourut peu après, & institua ce sils son héritier, à condition que le pere, dont elle connoissoit l'humeur prodigue, \* l'émanciperoit. Elle vouloit, par cette précaution, conserver les biens à son sils : elle lui attira la mort. Vitellius l'émancipa : mais, après lui avoir sans doute di s'é un tefatament en sa faveur, il s'en dést par le posson, répandant le bruit que ce

l'étain à l'argent. & le cuivre doré à

<sup>\*</sup>L'emancipation étoit paternelle, ensorte qu'il devint pleinement maître re choje que parmi nous. L'ele confifor à affent, chir le fils de la puissance de la

OTHON, LIV. XIII. 137
jeune homme avoit attenté à fa vie, As. R. 820.
& que de rage & de honte de se voir
découvert, il avoit pris lui-même le
poison préparé pour l'exécution du
particide.

Le mépris que Galba faisoit de Vitellius, fut, comme je l'ai dit, le motif qui détermina cet empereur à lui confier l'important emploi de commandant des légions de la basse Germanie. Lorsqu'il fallut partir, il n'avoit pas de quoi faire le voyage, & pour trouver de l'argent, il fut obligé de déposer en gage un brillant, qui servoit de pendant d'oreille à sa mere Sextilia, dame d'un très-grand mérite. De plus il loua sa maison, mettant dehors Galéria sa femme & ses enfans pour les loger dans un grenier. Ses créanciers, & en particulier les habitans de Sinuesse & de Formies , dont il avoit détourné à son profit les revenus publics, firent opposition à sa fortie. & arrêterent ses équipages. Il se tira de cet embarras par la hauteur & la violence. Un affranchi, à qui il devoit, s'étant rendu plus incommode que les autres. Vitellius lui intenta un procès criminel, prétendant que cet homme l'avoit frappé : & il en coûta

An. R. 826. encore au malheureux créancier cin-DeJ.C. 69. quante \* mille festerces , pour obtenir de son débiteur la cessation des poursuites. Cet exemple intimida les Tac. Hift. autres, & Vitellius partit. Il arriva au 1. 52.

camp vers le premier décembre de l'année qui précéda la mort de Galba, & il trouva les légions dans une fermentation violente, qui n'attendoit que l'occasion pour éclater & produire une révolte.

Cette armée étoit fiere de la vic-Difpofition des letoire fur Vindex. Beaucoup de gloire gions de Germanie & un riche butin remporté sans satigue

£ 51.

la révolte. & fans danger avoient été des amorces qui l'excitoient à préférer les hafards de la guerre au repos, l'espoir des récompenses à un service tranquille & uniforme. Ces motifs (a) agissoient d'autant plus puissamment sur les soldats, qu'ils avoient supporté pendant long-tems toute la rigueur d'une milice ingrate, dans un pays presque sauvage, & fous une discipline severe, dont la fermeté se maintient inexorable dans

\* Six mille deux cent | feveritate disciplinæ quam in pace inexorabi-(a) Diuque infructuo-fam & afperam militiam exercitus toleraverar, in-genio loci cerlique, & perfidià impunità. Taga

einquante livres.

OTHON, LIV. XIII. 139 la paix, au lieu que les diffensions ci-An.R. 820. viles l'énervent par les facilités qu'elles offrent au changement de parti, & par l'impunité qu'elles affurent à la perfidie. Les légions Germaniques formoient toutes enfemble un corps trèspuiffant. Mais avant leur derniere expédicion, chaque foldat ne connoissoit que sa compagnie : les légions avoient leurs quartiers féparés : les deux armées demeuroient renfermées dans les limites de deux provinces différentes. Raffemblées contre Vindex, elles firent l'effai de leurs forces & de la foibleffe des Gaules : & animées par le fuccès . elles foupiroient après une nouvelle guerre & de nouvelles discordes, & elles ne regardoient plus les Gaulois comme des alliés, mais comme des

Les peuples de la partie des Gaules qui borde le Rhin, nourrifforent ce levain d'animofité, & liés avec les légions par la société d'intérêts & de sentimens, ils les aiguillonnoient contre les partisans de Galba: car c'est ainsi qu'ils avoient l'audace d'appeller ceux qui étoient entrés dans la ligue de Vindex. Par leur instigation les sol-

ennemis vaincus.

ANR. 8.0. dats aigris de plus en plus contre les Bel.C. 69. Séquanois, contre les Eduens, contre tous les peuples les plus opulens de la Gaule, & mefurant leur haine fur la richeffe du butin qu'ils efpéroient, ne rouloient dans leur efprit que prifes de villes, ravages des terres, enlevemens d'or & d'argent. Leur avidité & leur arrogance, vices ordinaires des plus forts, étoient encore irritées par la fierté des Gaulois, qui infultoient l'armée en faifant trophée des immunités & des récompentes qu'ils avoient recues de Galba.

Ajoutez à tant de causes de trouble les bruits atroces que répandoieut avec malignité des esprits brouillons, & auxquels le soldat ajoutoit soi témérairement. On disoit que Galba se préparoit à décimer les légions, à casser les plus braves des capitaines. De toutes parts arrivoient des nouvelles siniftres: de Rome, on n'apprenoit rien qui n'inspirat l'aversion & le mépris pour Galba, & ces impressions sacheuses, en passant par Lyon, ville ennemie du gouvernement actuel par une fuite de son opiniatre attachement pour pléron, se grossissiones. & s'enveni,

OTHON, LIV. XIII. moient encore. Mais (a) la fource la An. R. 820. plus féconde des propos vagues, indif-De J.C. 69. crets, turbulens, étoit dans l'armée même, qu'agitoient tour-à-tour la haine, la crainte; &, lorfqu'elle confidé-

roit ses forces, une confiance pleine

de présomption.

Dans la disposition où étoient les Vitellius esprits, un commandant d'un nom légions Ger illustre, né d'un pere trois fois con-maniques ful, parvenu à un âge où la vigueur se joie infinie. foutient encore & accompagne la ma-Suet. Vit. 7. turité, par-dessus tout cela d'un caractere facile & prodigue, fut recu comme un présent venu du ciel. On ne remarquoit point, ou même on lui tournoit en éloges les traits de baffeffe dont toute sa conduite étoit remplie, & qu'il avoit fait paroître en particulier fur la route ; car il ne rencontroit point de foldats, qu'il ne le baifat des deux ioues. Dans les hôtelleries il se familiarifoit indécemment avec les valets & les palefreniers. Il (b) ne manquoit point de leur demander tous les matins s'ils avoient déjeuné, & il tiroit de

res fuas respexerant, fe- | Suet. suritate. Tac.

(a) Sed plurima ad fingendum credendumque materies in piñs caffris, odio, metu; &, ubi vi-ruclu quoque oftenderet.

AN.R. 823. fon estomac la preuve que lui-même il De J.C. 69. n'étoit pas à jeun.

1. 52.

Il faut pourtant convenir qu'il v eut Tac. Hift. quelque chose de louable dans la maniere dont il se comporta en arrivant à l'armée. Il visita avec soin les quartiers d'hiver des légions. Une molle & flatteuse indulgence ne fut pas le feul mo.if qui le porta à effacer les notes d'ignominie, à rétablir dans leurs grades les officiers qui en avoient été privés. La justice & la raison furent aussi quelquesois consultées. Sur-tout il se sit honneur en s'eloignant de la honteuse avarice de son prédécesseur Fonteius Capito, qui vendoit les emplois . & pefoit la dignité & l'indignité des fujets au poids de leur argent.

Le mérite de cette conduite fut eftimé bien au-dessus de sa valeur. C'étoit, selon les idées de la multitude, un mérite d'empereur, & non de fimple consulaire. Des (a) juges désintéresfés auroient trouvé Vitellius petit & bas. Les foldats prévenus appelloient

apud feveros humilis , terpretabantur. Tac. ita comitatem bonita-temque faventes voca-bant, quod fine modo, le fens & autorife par fine judicio donaret sua, fine judicio donaret fua , largiretur aliena..., ipsa

(a) Et Vitellius ut \* | vitia pro virtutibus in-

OTHON, LIV. XIII. 143 en lui bonté & libéralité ce qui étoit An.R. 830. facilité exceffive à donner fans menure fans choix, non-feulement le fien, mais fouvent le bien d'autrui: & fes vices

paffoient pour vertus.

Dans les deux armées il y avoit fans doute de hons fujets & des amateurs de la tranquillité: mais le nombre de ceux en qui se faisoit remarquer une aftivité pernicieuse, l'emportoit de beaucoup. Entre tous se diffinguoient Caracters par une cupidité effrénée & par une get decitément écapable de tout ofer Aliénus na, pinur dans de l'égion, l'un dans l'armée du revolution Haut-Rhin sous Hordeonius Flaccus de Viret l'autre dans l'armée de la basse Ger-lius. manie sous Vitellius.

Valens étoit un vieil officier, qui avoit d'abord tâché de se mettre bien auprès de Galba, en lui donnant des avis secrets contre Virginius, & en s'efforçant de lui persuader qu'il l'avoit délivré d'un ennemi dangereux par la mort de Fonteius Capito: & comme il ne reçut pas pour ces prétendus services la récompense qu'il attendoit, il taxoit Galba d'ingratitude; & son zele faux se tourna en haine violente. Il animoit Vitellius à aspirer à la pre-

ANR 830 miere place. « Votre nom, lui disoit-De J.C. 69 ", il, est célebre dans tout l'empire: » les soldats sont pleins d'ardeur pour » vous, Flaccus Hordeonius est trop » soible pour vous arrêter, la grande

» foible pour vous arrêter, la grande
 » Bretague se joindra à nous, les trou » pes auxiliaires des Germains suivront

» pesauxiliaires des Germains iuivront
» le reste des légions, l'attachement

» des provinces au gouvernement pré-

ne des Césars est assis un vieillard ne quin'exercequ'une autoritéprécaire,

» & dont on voit approcher la fin;
» ouvrez seulement les bras à la fortu» ne qui fait toutes les avances vers

ne qui fait toutes les avances vers
 vous. L'irréfolution (a) de Virginius
 étoit fondée. Fils d'un simple che-

» valier, la médiocrité de sa naissance » le mettoit au-dessous de l'empire

» le mettoit au-dessous de l'empire » s'il l'eût accepté, & à l'abri du dan-» ger s'ille resusoit. Il n'en est pas ainsi

» ger s'ille refusoit. Il n'en est pas ainsi » de vous. Les trois consulats de vo-» tre pere, la censure qu'il a gérée;

» l'honneur qu'il a eu d'être le collégue

(a) Menito dubitasse Virginium, Equestin samilia, Imperatoris dignationem, ignoto patte: imparem si austrem virali scuritarecepsses imparem sutum si recusses virali sur me Quatiebasur his setum si recusses virali sur me Quatiebasur his setum si recusses virali sur me per ingenium, un concutes patris Consulatus, piscere magis quam spenjuram, collegium Gerapter. Tac.

» de

OTHON, LIV, XIII. 145

» de Claude; voilà des titres qui vous An.R. 556

» appellent au rang fuprême, & qui DeJ.C. 69.

» vous ôtent la fûreté de la condition

» privée. » Ces vives exhortations
donnoient quelques fecouffes à la pareffede Vitellius. Il n'ofoitespérer encore,
mais il commençoit à defirer. Car jufques-là rien n'avoit été plus éloigné de
fa pensée. Dion rapporte que des Af-Dio. Gaila.

trologues lui ayant autrefois prédit
l'empire, il s'étoit moqué d'eux, &
avoit cité cette prédiction comme une

preuve de leur ignorance ou de leur

fourberie.

Cécina dans l'armée de la haute Ger- Tac. Hift. manie n'étoit pas moins ardent que l. 53. Valens, & par des motifs semblables. Questeur dans la Bétique au tems de la révolution qui porta Galba à l'empire, il s'étoit montré des plus empressés à se jetter dans ce parti, & son zele avoit été récompensé par l'emploi de commandant d'une légion. Mais il s'y conduisit mal, & il fut convaincu d'avoir détourné à son profit des deniers publics. Galba, inexorable fur cet article, ordonna qu'on le poursuivit comme coupable de péculat. Cécina aussi irrité que si on lui eût fait injustice, résolut de brouiller tout; Tome V.

An.R. 320. &, pour (a) fe fauver de l'incendie qui be J.C. 69. le menaçoit perfonnellement, il entreprit de mettre le feu à la République.

Il avoit tout ce qui est nécessaire pour gagner le soldat : une brillante jeunesse, une grande & riche taille, un courage & une ambition sans bornes; ses discours étoient vifs & animés, sa démarche siere, ses yeux pleins de feu. Personne ne pouvoit être plus capable de pousser aussi mal disposée, que celle dans laquelle il avoit un commandement important.

Le mal eft encore aigri par quelques peuples des Gaules.

Tout concouroit à aigrir le mal. Les peuples de Tréves, de Langres, & des autres villes Gauloifes, qui ayant pris parti contre Vindex, avoient éprouvé la sévérité de Galba, méloient leurs plaintes à celles des foldats répandus au milieu d'eux, & les effrayoient même par des périls chimériques. La chofe alla si loin, que des députés de Langres qui étoient venus apporter aux légions, suivant un ancien usage; des \* symboles d'hospitalité & d'amitié, exciterent presque par

<sup>(</sup>a) Privata vulnera Reipublicæ malis ope- de deux mains droutes rire statuit. Tac.

OTHOM, LIV. XIII. les discours qu'ils tinrent une sédition An. R. 820. dans l'armée : & Hordéonius Flaccus De J.C. 69. leur ayant ordonné de se retirer secrétement pendant la nuit, le bruit se répandit qu'il les avoit fait tuer. En conféquence ces légions allarmées s'unirent pour leur défense mutuelle par une confédération furtive, dans laquelle entrerent même les troupes auxiliaires, qui auparavant étoient en division avec elles. Car, (a) dit Tacite, les méchans se concertent plus aisément pour la guerre, qu'ils ne maintiennent entre eux la concorde pendant la paix.

Dans cette fituation des choses , Préparaarriva le premier janvier, jour auquel tion profe renouvelloit le ferment de fidélité révolution. aux empereurs. Les légions de la baf-Serment se Germanie, qui étoient sous les or-nom du dres de Vitellius, le prêterent, mais Sénat & du avec beaucoup de difficulté & de mar-peuple Roques de répugnance. Il n'y eut que les premiers officiers qui prononcerent les paroles du ferment : les (b) autres garderent le filence, chacun attendant que

Gir

<sup>(</sup>a) Faciliore inter malos confeníu ad bel-lum, quam in pace ad concordiam. Tac.
(b) Ceteri filentio,

An. R. 3.0. fon voisinse déclarât, & disposés tous de licates, à suivre avec avidité ce qu'aucun n'osoit commenter. La conspiration du mécontentement étoit universelle: mais il y eut pourtant de la diversité entre légion & légion. Ceux de la premiere & de la cinquieme pouferent l'insolence jusqu'à jeter des pierres contre les images de Galha: la quinzieme & la feizieme n'allerent pas au-delà du murmure & des menaces.

Dans l'armée du haut Rhin la quatrieme & la dix-huitieme légions se déciderent fans aucun ménagement contre Galba, dont elles briserent les images: & pour ne point encourir le reproche d'une rébellion ouverte contre l'empire, les soldats prêterent serment au fénat & au peuple romain, noms oubliés depuis long-tems. On conçoit bien que dans un pareil mouvement quelques uns se diftinguerent par leur audace, & se firent remarquer comme les chefs & les porte-enseignes de la sédition. Aucun néanmoins ne harangua en forme, ni ne monta fur un lieu élevé pour se faire entendre des soldats, parce (a) qu'ils n'avoient encore

(a) Neque enim erat adhuc cui imputaretur, Tac-

OTHON, LIV. XIII. 149 personne auprès de qui ils pussent se An. R. 820. faire un mérite d'un pareil service.

Le (a) commandant général Hordéonius Flaccus ne fit aucun effort pour réprimer la fureur des mutins : il n'entreprit ni de retenir dans le devoir ceux qui chancelloient encore, ni d'encourager les bons : moû , lâche , timide, & exempt de vices parce qu'il n'avoit pas la force d'être vicieux, il demeura simple spectateur d'un désordre qu'il devoit empêcher. Les commandans particuliers des légions & les tribuns imiterent l'indolence du chef. Ouatre centurions oferent feuls témoigner quelque zele pour Galba . & défendre ses images contre les insultes des rébelles. Ils ne firent qu'irriter les soldats forcenés, qui se saisirent d'eux & les chargerent de chaînes. Après cet exemple il ne resta plus aucune trace ni de fidélité, ni de fouvenir du ferment prêté à Galba: &, (b) comme il arrive dans les féditions, le parti du

(a) Spectator flagitii Hordeonius Flaccus confularis legatus aderat, non compefcere ruentes, non cothorari bonos aufus, fed fegnis, pavidus,

& focordià innocens.

Tuc.

(b) Quod in feditionibus accidit , undèr plures erant , omnes fuere. Tac.

An. R. 820. grand no.nbre devint bientôt le feul;

& entraîna l'univerfalité.

La nuit du premier au second jan-Vitellius vier, le foldat chargé de porter l'aime Empe gle de la quatrieme légion vint à Cologne où étoit Vitellius, & l'ayant trouvé à table, il lui apprit que sa lé-L 56. gion & la dix-huitieme avoient renoncé à l'obéissance de Galba, & prêté ferment au nom du fénat & du peuple romain. Ce ferment parut visiblement illusoire : il fut résolu de saisir la fortune aux cheveux pendant qu'elle étoit encore indéterminée, & l'on ne douta point que Vitellius ne dût s'offrir aux troupes qui cherchoient un empereur. Il dépêcha donc des couriers aux légions qui lui obéiffoient & à leurs commandans, pour leur apprendre « que l'armée du haut Rhin » ne reconnoissoit plus l'autorité » Galba. Qu'il falloit, par conséquent, » fi l'on regardoit cette démarche com-» me une rébellion, entreprendre une » guerre ; ou , si l'on préféroit l'union » & la paix, choifir un nouvel empe-» reur. Et dans ce dernier cas, il infi-» nuoit qu'il y avoit bien moins de

» risque à prendre ce que l'on avoit

OTHON, LIV. XIII. 151

fous fes yeux, qu'à aller chercher An. R. 820.

n au loin un fuiet inconnu. »

La premiere légion étoit la plus voifine. & Fabius Valens le plus ardent des officiers généraux. Il vint dès le lendemain à Cologne avec un corps de cavalerie, & il salua Vitellius empereur. Cette proclamation fe fit avec une indécence, que pouvoient excuser l'empressement & la précipitation, fi le nouvel empereur n'y eût joint des manieres basses & tout-à-fait 8. méprifables. Il fut enlevé de sa chambre par les foldats dans fon habillement ordinaire, fans aucune marque de dignité, & porté de rue en rue, tenant à la main une épée nue, que l'on difoit avoir été celle de Jules César, & qui à ce titre étoit gardée à Cologne dans le temple du Dieu de la guerre. Après la cérémonie, au lieu de retourner à son hôtel de commandant. Vitellius se mit à table dans une maifon où on lui avoit préparé un repas; & il n'en fortit, que contraint par le feu qui prit à la falle à manger. Tous les affiftans furent effravés de cet accident . comme d'un présage finistre. » Ayez confiance, dit Vitellius: c'est » une lumiere qui vient nous éclairer. G iiij

Suet. Vit.

152 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820 Et voilà, fi nous en croyons Suétone; De J.C. 69. tout le discours qu'il tint aux soldats

> dens une si importante occasion. Cette conduite fi peu convenable

> à la majesté du rang suprême n'empêcha pas qu'il ne fût reconnu fur le champ par toutes les légions de la baffe province : & pareillement l'armée de la haute Germanie, oubliant les noms du fénat & du peuple romain; dont elle s'étoit parée, jura fidélité à Vitellius : preuve (a) manifeste que . pendant les deux jours précédens, la république avoit été pour elle un prétexte . & non l'objet d'un fincere attachement.

Ceux de Cologne, de Tréves, & de Langres, égaloient l'ardeur des armées, offrant des troupes, des chevaux, des armes, de l'argent. C'étoit une vive émulation de ville à ville, de particulier à particulier: & elle ne se faisoit pas seulement sentir parmi les chefs des colonies, & les principaux officiers, qui étant dans l'abondance

fe gêner, & qui d'ailleurs fe propofoient après la victoire les plus flatteu-(a) Scires illum (exercirum) priore biduo nop penes Rempublicam fuiffe. Tac.

pouvoient faire de pareilles offres sans

OTHON, LIV. XIII. 153
fes efpérances. Les compagnies, le An.R. \$1.2.
fimple foldat apportoit fes petites épargnes, & ceux qui n'avoient point d'argent donnoient leurs baudriers, leurs
ornemens militaires, leurs armes argentées, par une espece de manie
& d'emportement, ou plutôt par avidité & par esprit d'intérêt.

Vitellius ayant fait un effort pour Tac. Hift. louer le zele que lui témoignoient les foldats, recut le nom de Germanicus Suet. Vit. 8. qu'ils lui donnoient; mais, par quelque motif que ce puisse être, il ne voulut point être appellé Céfar, &, fans rejetter absolument le titre d'Auguste, il différa de l'accepter. Il prit dans les commencemens quelques arrangemens affez convenables. Il chargea des chevaliers romains de plusieurs ministéres, que les empereurs précédens faifoient exercer par leurs affranchis. Il eut pour les foldats la même indulgence, que nous avons déja remarquée & louée dans Othon, & il voulut que le fisc payat pour eux l'espece de tribut que les centurions levoient dans leurs compagnies.

La multitude, toujours furieus Ploseurs dans les révolutions auxquelles elle a officireim en part, vouloit que l'on st mourit fareur da solution de l'on st mourit fareur da solution d'aux d'avec de la company de

An R. 820 un grand nombre de perfonnes. C'eft De J.C. 69 quelque chofe dans un prince tel que resdérobé a more Vitellius, qu'il n'ait pas toujours fala more Vitellius, qu'il n'ait pas toujours fapar rofe tisfait ces cris fanguinaires, & qu'il

les ait que lquefois éludés par la ruse en . mettant dans les chaînes ceux dont on lui demandoit la mort. Car (a) au milieu de ces forcenés il pouvoit bien être cruel ouvertement, mais il falloit qu'il les trompât pour user de clémence. Ainsi fut sauvé Julius Burdo, amiral de la flotte du Rhin. Il avoit contribué à la ruine de Fonteius Capito, que le caprice des foldats prétendoit venger. quoiqu'ils n'eussent pas en lieu de l'aimer beaucoup pendant fa vie. Vitellius fit arrêter Burdo, & au bout d'un tems. lorfque les vieilles haines furent oubliées, il lui rendit la liberté. Civilis, ce fameux Batave, qui donna dans la fuite bien des affaires aux Romains, fut auffi dérobé dans l'occafion dont je parle au ressentiment des foldats, qui le regardoient vraifemblablement comme traître à l'empire. Il Tac. Hift avoit été foupconné de projets de ré-

Tac. Hift, avoit été foupçonné de projets de ré-1V.13. bellion par Fonteius Capito, & en conféguence envoyé à Rome fous Né-

<sup>(</sup>a) Apud fævientes occidere palam, ignoforre monnifi fallendo poterat. Tac.

OTHON, LIV. XIII. 155
ron, & abfous par Galba. Vitellius An. R. 826.69,
l'épargna par politique, pour ne point
irriter la fiere nation parmi laquelle
Civilis tenoit un très-haut rang. Dans
le nombre de ceux dont le mouvel empereur accorda la mort aux cris des
foldats, les plus remarquables font les
quatre centurions qui s'étoient oppofés à la révolte contre Galba. Leur
(a) fidélité étoit un crime que ne pardonnent point des rébelles.

Le parti de Vitellius, déja très- Les troupuissant par lui-même, se groffit en- des armées core en peu de tems. Les armées de de Germa-Germanie donnoient le ton aux pro-deuran parvinces voifines. Valerius Afiaticus, ii de Vielqui commandoit dans la Belgique, Junius Blesus gouverneur de la Lyonnoife, reconnurent Vitellius. Les troupes qui gardoient la Rhétie suivirent la même impression. L'armée de la Grande Bretagne, mal d'accord avec elle-même & avec fon chef, fe réunit pourtant en faveur du nouvel em- Tuc. Hift. pereur. Trébellius Maximus la com- 1, 60. mandoit, homme moù & fans expérience dans la guerre, & qui méprifé pour sa lâchété, se faisoit encore hair

<sup>(</sup>a) Damnatos fidei crimine, gravissimo inter descricentes. Tuc.

DeJ. C 69 cius Cælius commandant d'une légion aigrit le mécontentement des troupes : & la fédition s'alluma au point, que Trébellius (a) fut obligé de s'enfuir & de se cacher pour éviter la mort. Il revint pourtant, & fut recu de son armée, qui lui laissa reprendre une ombre de commandement: & par une espece d'accord le général acheta fa fireté en donnant toute licence aux foldats. Cet accord même fi honteux ne fut pas de longue durée. Il fallut que Trébellius s'enfuît de nouveau. & que repassant la mer, il allat chercher un asyle auprès de Vitellius. Cette armée ne prit pas beaucoup de part à la guerre civile : mais fon nom accréditoit le parti qu'elle avoit embraffe: & Vitellius voyant qu'il ne laissoit derriere lui ni provinces ni troupes qui ne fusient amies, forma fon plan pour achever fon entreprise, & pour aller établir à main armée fon autorité dans le centre de l'empire.

entre l'ardeur des troupes

Il étoit excité à fe hâter par l'ardeur de ses troupes. Car rien n'étoit plus (a) Trebellius sugà ac præsuit : ac velur pacit larebrs vinar exercises icentiam, dux tôs irà, indecorus arque faluem. Tac. Agr.

humilis, precario mox.

OTHON, LIV. XIII, 157 différent que Vitellius & fon armée. An R. 820. Les soldats le pressoient à grands cris & la nonde leur mettre les armes à la main , chalance de Vitellius, pendant que l'effroi troubloit les Gaulois, pendant que l'Espagne balançoit à se déterminer. Les rigueurs de l'hiver ne leur paroiffoient point un obstacle. Ennemis de tout retardement, ils vouloient qu'on les menât fur le champ attaquer l'Italie, & s'emparer de Rome. Ils disoient que dans les discordes civiles la diligence étoit infiniment importante, & qu'il falloit plus agir que délibérer. Vitellius (a) au contraire s'endormoit dans la nonchalance. Vivre dans un luxe pareffeux, couvrir fa table avec profusion, il comptoit que c'étoit-là jouir de l'empire. Chargé d'embonpoint, nové dans le vin dès le milieu du jour, il négligeoit absolument les affaires : & un si mauvais exemple n'influoit point fur les foldats, qui montroient un zele aussi empressé, que si un empereur vigilant les eût encouragés par de vives exhortations. Ainfi quand i'ai dit que Vitellius forma fon plan de guerre, il faut

<sup>(</sup>a) Torpebat Vitellius, epulis præfumebat, me-& fortunam Principaris dio diei temulentus, & inerti luxu ac prodigis fagina gravis. Tao-

An R. 822. entendre que ce furent les principaux De J.C. 69. officiers qui le dresserent sous son nom.

Plan de Il fut donc réfolu que deux corps euerre fora les d'armée , l'un de quarante mille homgenérauxe mes, l'autre de trente mille, prenfuellius droient les devans fous la conduite de

Valens, & de Cécina; & que l'empereur les fuivroit avec de plus grandes forces encore. Valens avoit ordre de faire déclarer les Gaules eu faveur de Vitellius, on de les ravager, si elles refusiont de se foumettre, & il devoit \* Vent Le mtrer en Italie par les \* Alpes Cot-

Mont Cenis. tiennes. On marqua à Cécina une route plus courte, & il fut dit qu'il ga-

\*\* Ven le gneroit les Alpes \*\* Pénines. Des que Grand 3. ces arrangemens furent connus, les foldars demanderent avec inflance le fignal du départ: & il faut que l'on n'y

fignal du départ: & 11 faut que l'on n'y ait pas perdu de tems, puifqu'ils partirent avant que d'avoir reçu la nouvelle de la mort de Galba, qui fut tué, comme je l'ai dit, le quinze janvier.

Mirche Tacite a remarqué, comme un bon de Valens préfage, la rencontre d'un aigle, qui Alpes Cor fe montra à la tête de l'armée de Variente, lens , lorsqu'elle se mettoit en marche, l. 621.

OTHON, LIV. XIII. 159 S'il ya quelque chose qui mérite d'être An R. 830, observé dans cette aventure vraie ou fausse, c'est la crédulité superstitieuse de l'historien.

Valens traversa le pays de Tréves fans précaution comme fans péril. parce que les peuples étoient affectionnés au parti de Vitellius. Mais à Divodurum que nous nommons aujourd'hui Metz, quoique très-agréablement accueillis, les foldats furent faifis d'une frayeur subite & forcenée: ils courent tout d'un coup aux armes. non pour piller la ville, mais pour maffacrer les habitans; & cela fans motif, sans prétexte, uniquement par fureur & par frénése. Comme on ignoroit la cause de cette rage soudaine, il étoit plus difficile d'y apporter le remede. Enfin néanmoins les prieres du commandant appaiserent les foldats, & fauverent la ville d'une ruine totale, mais après qu'il en eut coûté la vie à quatre mille hommes. Cet exemple terrible jetta la consternation parmi les Gaulois: & par-tout où l'armée paffoit, les villes entieres venoient au-devant avec leurs magistrats, les enfans & les femmes se prosternoient par terre le long des chemins : & l'on

An. R. 829. employoit toutes les ressources que la De J. C. 69 foiblesse fait mettre en usage pour slé-

chir les puissans irrités.

Valens reçut dans le pays des Leuces, qui est maintenant le diocèse de Toul, la nouvelle de la mort de Galba, & de la promotion d'Othon à l'empire. Ce changement fit peu d'impression sur les soldats, à qui il étoit indifférent d'avoir à combattre Othon ou Galba. Il (a) décida les Gaulois. Ils haiffoient également Othon & Vitellius : mais Vitellius se faisoit craindre : & ce motif emporta la balance.

L'armée paffa enfuite fur les terres de la cité de Langres, qui étoit amie. Elle y fut très-bien reçûe, & fe piqua de son côté de modestie & de bonne discipline. Mais ce fut une joie de courte durée. Il y avoit dans le pays huit cohortes de Bataves, destinées a marcher à la fuite de la quatorzieme légion comme auxiliaires, & qui s'ent étoient séparées à l'occasion des troubles qui précéderent la mort de Né-

Tar. H.f. ron. Elles alloient regagner la Gran-II. 11 & 27. de Bretagne, pendant que la quator-

<sup>(</sup>a) Gallis cuncla io ex Vitellio & merus. ac Vitellium odium par.

OTHON, LIV. XIII. 161 zieme légion étoit dans la Dalmatie : An. R. 820.

Valens, qui trouva ces cohortes à Langres, les ayant jointes à son armée, les Bataves prirent querelle avec les légionnaires; & les foldats des autres corps fe partageant entre les deux partis opposés, peu s'en fallut qu'il ne s'ensuivit un combat général. Valens usa de l'autorité de commandant, & par le supplice d'un petit nombre de Bataves, il apprit aux autres à se rappeller les fentimens presque oubliés de respect & d'obéissance pour la majesté

de l'empire.

Il chercha en vain un prétexte de faire la guerre aux Eduens. Il leur avoit demandé de l'argent & des armes . & ils lui fournirent de plus des vivres gratuitement. C'étoit la crainte qui les faisoit agir ainfi. Ceux de Lyon tinrent la même conduite, mais de cœur & par affection. La haine contre Galba les avoit depuis long-tems déterminés en faveur de Vitellius. Valens trouva à Lyon la légion Italique . & un corps de cavalerie que nous appellerions, selon notre façon de nous exprimer, le régiment de \* Turin; & \* Ala Tatte que ici un manége de courtifan de la

De J. C 60

An.R. 810 part de ce général. La légion Italique avoit pour commandant Manlius, qui avoit bien mérité du parti de Vitellius. Valens, (a) à qui apparemment il faisoit ombrage, le desservit par des accusations secrétes, pendant que, pour l'empêcher de se tenir sur ses gardes, il le louoit beaucoup en public. L'artifice eut son effet, & Vitellius ne fit aucun cas d'un officier à qui il avoit obligation, & qui pouvoit lui être utile.

> J'ai dit ailleurs \* que les villes de Lyon & de Vienne étoient deux rivales, qui se regardoient toujours avec un œil d'inimitié & de jalousie. L'affection des Lyonnois pour Néron, avoit inspiré à ceux de Vienne un grand zele pour Galba. En conséquence il s'étoit livré entre eux des combats . ils avoient ravagé mutuellement leurs terres, avec un acharnement qui faifoit bien voir qu'un autre intérêt que celui de Galba ou de Néron les animoit. Galba resté le maître, punit les Lyonnois, récompensa ceux de Vienne : nouveau motif de haine ré-

<sup>(</sup>a) Secretis eum cri-minationibus infamave-tum. Tac. ‡4: quo incautior deci-↑ T. XV. p. 85.

OTHON, LIV. XIII. 163 ciproque, que le voifinage enflam-An.R. 820.

moit encore. L'arrivée de Valens avec une puissante armée parut aux Lyonnois l'occasion la plus favorable qu'ils pussent souhaiter pour satisfaire leur vengeance : ils tâcherent de communiquer aux troupes toute la haine dont ils étoient envenimés, & ils y réussirent si bien, que les soldats vouloient faccager & détruire de fond en comble la ville de Vienne, & que leurs chefs ne croyoient pas pouvoir retenir leur fureur. Les Viennois allarmés vinrent avec tout l'appareil de supplians se jetteraux genoux des foldats, se prosterner devant eux, implorer avec larmes leur miféricorde. En même-tems Valens leur diffribua trois cens fefferces par tête. Alors ils se montrerent plus traitables, l'ancienneté & la splendeur de la colonie de Vienne furent des motifs qui agirent fur leur esprit. & ils se trouverent disposés à écouter les représentations de leur général. Les Viennois furent pourtant défarmés, & ils s'épuiserent en présens, en fournitures de toute espece à l'usage des foldats. Mais ils se jugeoient encore fort heureux d'en être quittes à ce prix. Le bruit public fut, qu'ils avoient

An. R. 820. acheté par une grande somme la pro-DeJ.C. 69. tection de Valens: & la chose est trèsvraisemblable en soi. Cet (a) officier . qui long-tems avoit vécu fort à l'étroit, devenu tout d'un coup riche, dissimuloit mal le changement arrivé dans sa fortune. La longue indigence n'avoit fervi qu'à irriter ses passions, & il s'y livroit fans mesure : vieillard prodigue, après avoir lutté contre la pauvreté dans sa jeunesse.

> Il traversa lentement le pays des Allobroges & celui des Vocontiens, \* vendant ses marches & ses séjours par un honteux trafic avec les possesseurs des terres qui se trouvoient sur son chemin : & il agissoit d'une façon si tyrannique, qu'il fut prêt de mettre le feu à la ville de Luc \*\* dans le pays des Vocontiens, fi l'on ne fût venu fans délai lui apporter la fomme qu'il demandoit. Quand l'argent manquoit, l'honneur des filles & des femmes étoit

repente dives, mutationem fortunæ malè tegebat, accenfis egeftate longà cupidinibus immoderatus, & inopi ju-Tac. \* Les villes principales : le nom.

(a) Is diù fordidus , | des Vocontiens étoient Vaifon , Luc & Die. \*\* Cette ville , qui étoit fur la Drome , a été Submergée il y a déja plufieurs fiecles. Il s'eft forventà fenex prodigus. me aux environs un village, qui en porte encore

Отноп, Liv. XIII. 165 le prix qu'il falloit lui livrer pour le An. R. 826. fléchir. C'est ainsi qu'il arriva au pied

des Alpes.

Cécina prit sa route par les Helvé-Marche de tiens, qui du courage & de la fierté faftre de la de leurs peres n'avoient guéres confer-NationHelvé alors qu'un nom célébre, fans for-vérique. ce réelle & fans vigueur. Ils ignoroient 1. 67. la mort de Galba, & en conféquence ils refuserent de se soumettre à Vitellius. D'ailleurs un incident d'assez petite conféquence fit naître une querelle entre eux & les foldats romains : & Cécina, avide de pillage & de fang, se hata d'en faire une guerre. Les Helvétiens se voyant vivement attaqués, s'affemblerent en corps d'armée : mais deshabitués de combattre, ne connoissant point leurs rangs, ne sachant point faire usage de leurs armes, ils furent taillés en pieces, leurs terres ravagées: leur capitale, qui étoit la ville d'Avenche, menacée d'un fiege. Comme il leur étoit impossible de réfifter, ils se soumirent au vainqueur, qui fit trancher la tête à Julius Alpinus, l'un des chefs de la nation. & réferva la décision du sort des autres à Vitellius.

Les députés des Helvétiens trou-

DeJ.C. 69, les dispositions les plus fâcheuses à leur égard. Les soldats demandoient que la nation fût exterminée, & ils présentoient leurs poings fermés & leurs épées nues au visage des députés. Vitellius lui-même n'épargnoit ni les reproches ni les menaces. L'éloquence de Claudius Cossus, orateur (a) de la députation, fauva fa patrie. II parut tremblant, déconcerté, verfant des larmes, & par un discours convenable à sa douleur, il attendrit une multitude, toujours prête à passer d'une extrêmité à l'autre, & auffi prompte à se laisser toucher de commisération, qu'à se porter aux plus violens excès. Les foldats changés joignent leurs larmes à celles des supplians, & plus fermes dans le parti de la clémence qu'ils n'avoient été ardens pour celui de la rigueur, ils obtinrent de Vitellius la grace des Helvétiens.

Cécina étoit demeuré dans le pays,

(a) Claudius Coffus, fubitis, & tam pronum unus ex legatis, nore facundie, fed dicendi facundie, fed dicendi facundie, fed dicendi facundie, fed dicendi facundie, fubitis and facundie, facundie facundi

OTHON, LIV. XIII. attendant le jugement & les ordres de An.R. 826. l'empereur. Lorfqu'il en fut inftruit, Cécina & pendant qu'il se préparoit à passer traverse les les Alpes, il apprit qu'un corps de nines. cavalerie qui avoit autrefois fervi sous Vitellius en Afrique, & que Néron avoit fait venir en Italie pour le projet dont il a été parlé d'une expédition en Egypte, embrassoit le parti de fon ancien général, & lui avoit juré obéiffance & fidélité. Cette cavalerie étoit actuellement dans les environs du Pô . & non contente de se donner elle-même à Vitellius, elle avoit déterminé à déclarer pour lui quatre villes importantes, Milan, Novare , Ivrées & Verceil. Cécina bien joyeux de cet heureux commencement, & concevant qu'un corps qui ne se montoit tout au plus qu'à mille chevaux ne pouvoit pas garder un fi grand pays, fit promptement partir un détachement confidérable d'infanterie & de cavalerie, & lui-même avec le gros de l'armée il traversa les Alpes Pénines, encore couvertes de neiges.

Pendant que Vitellius faisoit de si Othon & formidables apprêts de guerre, il re-Vitellius se cevoit souvent d'Othon des lettres tuellemen, pleines de sadeur, qui l'invitoient à la & se tendent des

An.R.3.0, paix, en lui offrant de l'argent, un'
De J.C.69, rang honorable, & tel lieu de retraite
ambuches rang honorable, & tel lieu de retraite
l'en à l'a- qu'il voudroit choifir pour y paffer ses
l'e. H.j.
fices. Vitellius répondoit sur le même
ton: & ce badinage ridicule & indécent dura quelque tems de part & d'autre. Ensuite aux douceurs succèderent
les injures: & dans les lettres qu'ils
s'écrivoient, ils se reprochoient mu-

tuellement toutes fortes de défordres & d'infamies: & tous deux ils disoient

vrai.

\*Othon voulut auffi fonder les difpositions des troupes de son ennemi. & il fit députer par le fénat quelques membres de la compagnie vers deux armées germaniques. Les députés resterent auprès de Vitellius . à qui ils s'engagerent si aisément qu'ils ne sauverent pas même les dehors, & s'ôterent l'excuse de la contrainte. Les officiers des gardes, qu'Othon avoit pris foin de leur joindre comme par honneur & pour leur faire cortége, furent renvoyés avant qu'ils eussent pû s'infinuer parmi les légions, & lier commerce avec elles. Valens les chargea de lettres adressées de la part des armées germaniques aux cohortes prétoriennes

OTHON, LIV. XIII. 169 prétoriennes, & à celles de la ville. 11 An.R.830. DeJ.C. 69.

y étoit parlé magnifiquement de la puissance du parci de Vitellius On leur offroit de vivre en bonne in elligence avec elles. On se plaignoit de ce qu'elles avoient voulu donner à Othon l'empire dont Vitellius étoit le premier en possession. On ten.oit Leur fidélité par des promesses & par des menaces, en leur représentant l'inégalité de leurs forces pour la guerre, en même tems qu'on les affuroit qu'elles ne perdroient rien pour la paix. Mais les prétoriens étoient trop affectionnés à Othon, pour se laisser ébranler.

Après les tentatives de corruption, vincent les embuches secrétes. Vitellius & Othon envoyerent réciproquement l'un contre l'autre des affaffins. Ceux de Vitellius se cacherent aisément dans Rome. Les émissaires d'Othon furent tout d'un coup découverts. De nouveaux vifages fe décéloient euxmêmes dans un camp où tout le monde

fe connoiffoit.

Vitellius avoit dans Rome sa mere, Les familfa femme. & fes enfans. Ilécrivit à Sal-les d'o hon vius Titianus, frere d'Othon, que, & de Vitels'il leur arrivoit aucun mal, il lui en vecs. Н

Tome V.

An. R. \$20. répondroit sur sa tête, & sur celle de De J.C. 69. fon fils. Et (a) les deux maifons subsisterent. Mais la gloire de la clémence est du côté de Vitellius. Car on peut attribuer à crainte la douceur dont usa Othon au lieu qu'un pareil foupçon ne peut pas tomber sur celui qui demeura vainqueur. Je n'ai fait connoître jusqu'ici les

thon.

parti d'c-forces que du seul parti de Vitellius. Celui d'Othon n'étoit pas moins bien appuyé. Outre l'Italie, les cohortes prétoriennes, & celles de la ville, il avoit pour lui les légions de Dalmatie, de Pannonie, & de Mœfie, qui lui jurerent fidélité. C'étoit là son vrai & solide soutien. Les provinces d'outremer, & tout l'Orient, l'Egypte, & l'Afrique lui avoient aussi prêté serment. Mais ce n'étoit point par affection pour sa personne. Le nom de la ville & la majesté du fénat pouvoient beaucoup dans ces provinces éloignées, & l'on y étoit tout naturellement disposé à reconnoître pour empereur celui qui étoit reconnu dans Rome. D'ailleurs Othon étoit le premier de deux con-

<sup>(</sup>a) Et flerit urraque i tellius victor clementiæ domus: fub Othone, gloriam tulit, Tac, incertum an metu, Vi-

OTHON, LIV. XIII. 17: currens dont la promotion leur eut été An.R. 820. De J.C. 69.

annoncée, & eût prévenn les esprits.

Vitellius comptoit auffi dans fon parti des provinces que les circonftances, & non un véritable attachement, avoient déterminées en sa faveur. L'Aquitaine, l'Espagne, la Narbonnoise, ne tenoient à lui que par la crainte. L'Espagne même s'étoit d'abord déclarée pour Othon, & Cluvius Rufus, qui en étoit le proconful, en fut loué par un placard qu'Othon fit afficher dans Rome. On apprit dans le moment qu'il avoit changé de parti. L'Aquitaine passa aussi par les mêmes variations. Ainfi les forces d'Othon & de Vitellius fe balancoient. & le succès pouvoit paroître fort incertain.

Voici le plan de guerre que forma Plan de Othon. Comme il favoit que les passages des Alpes étoient déja occupés par Tac. Hist. les troupes de Vitellius, il résolut d'attaquer par mer la Gaule Narbonnoise, 8c dans ce dessein il équipa une flotte. Ceux qui montoient cette flotte avoient pour lui un très-grand zele.
C'étoient en premier lieu les restes de

la légion de marine si cruellement trai-

Ann. 830. tée par Gaiba. Othon y joignit les cos be J.C.69 hortes de la ville, & un détachement de prétoriens, fur la fidélité desquels il comp.oit tellement, qu'il les regardoit même comme les surveillans de celle des chefs. Ces chefs étoient deux premiers capitaines de légion, & un tribun casse par Calba, & rétabli par Othon. Ils commandoient les troupes. Le foin des vaisseaux rouloit sur l'affranchi Oscus; emploi au-dessus de un homme de cet état, qu'à ceux d'une naissance & d'un rang plus diftingués.

Îl fe mit lui-même à la tête de fon armée de terre, pour marcher à la rencontre des lieutenans de Vitellius. Il choifit pour la commander fous fon autorité les plus habiles généraux que Rome eût alors : Suetonius Paulinus, dont les exploits raconiés dans les livres précèdens font l'éloge : Marius Celfus, guerrier plein de vigueur; Annius Gallus, dont le caractère propre étoit la maturité. Mais il ne comptoit pas pleinement fur leur attachement pour lui, & il réfervoit toute fa confiance pour Licinius Proculus, l'un

OTHON, LIV. XIII. 173
des deux préfets du Prétoire, excel-An.R 836.
lent (a) officier pour le fervice de la DeJ.C. 69.
agrade, mais fans aucune expérience
dans la guerre, & qui rusé calomniateur, favoit donner un mauvais tour
mê ne aux bonnes qualités des autres,
& jetter habilement dans l'esprit du
prince des ombrages & des défiances
contre des hommes qui joignoient la
franchie & la modestie à des talens

fupérieurs.

Avant que de partir , craignant que la rélegue
fon abfeace ne donnât occasion à quel- Aquinna,
que mouvement dans Rome, il crut & Ty, fait
devoir prendre des précautions , dans garder avue
les régles d'une exacte justice. Dolabella lui étoit suspect, non par aucun
trait d'ambition ni d'esprit intriguant,
mais par le nom qu'il portoit , l'un des
plus illustres de l'ancienne noblesse
par sa parenté avec Galba, & parce
qu'il avoit été mis sur les rangs pour
être adopté par cet empereur. Othon
êt regarda comme sussifiamment auto-

rifé par ces raifons, à s'affurer de la per-(a) Is urbans militie | coique erat, criminanimpiger, bellorum indo, quod facillimum, folens, auchoriarem factus ett, pravus & Paulini, vigorem Celli, callidav, bomos & mo amauritarem Galli, ut deftos anciebat. Tuc.

An.R. 820, fonne de Dolabella, il le rélégua à DeJ.C. 69. Aquinum, \* & l'y fir garder àvûe. Par les mêmes raifons il emmena avec lui plufieurs des magiftrats, une grande partie des confulaires, non pour l'aider de leurs canfeils ou de leurs fervices, mais pour les avoir fous fa main & en fa puiffance. De ce nombre étoit L. Vitellius, qu'il ne diffinguoit en rien des autres, ne le traitant ni en frere d'empereur, ni en frere de fon

Trouble & l'étoit une nouveauté dans Rome, inquiétude dans Rome que des préparatifs de guerre. Depuis aux appro-le calme rendu par Auguste à la réguerre.

publique, le peuple romain n'avoir connu grade des préparatifs de guerre.

ennemi.

connu que des guerres éloignées, dont l'inquiétude, comme la gloire, n'intéreffoit que le chef de l'empire. Sous Tibére & fous Caligula, on n'eut à craindre que les maux d'une paix tyrannique. L'entreprife de Scribonianus Camillus contre Claude fut étouffée dans sa naissance, & l'on n'avoit pas eu le tems de s'en allarmer. Néron fut détruit par la seule nouvelle du foulevement de deux provinces, plutôt que par les armes. Au lieu que dans

<sup>\*</sup> Aquin, dans la terre de Labour au royaume de Naples.

OTHON, LIV. XIII. 175 la circonstance aftuelle on voyoit des An R. 820. légions, des flottes se mettre en mou-

vement; &, ce qui étoit inoui, les cohortes prétoriennes, & celle de la ville partir pour aller combattre.

Ainfi le trouble régnoit dans Rome. & (a) aucun ordre de citoyens n'étoit exempt de crainte. Les premiers du fénat, foibles vieillards & habitués par une longue paix à une vie tranquille, la noblesse amollie, & qui avoit oublié le métier de la guerre, les chevaliers sans expérience dans le service, & n'ayant jamais fait une campagne ; tous trembloient, & leur frayeur femanifestoit par les efforts qu'ils faisoient pour la cacher. Il s'en trouvoit d'autres néanmoins qui entroient dans des difpositions toutes contraires. La guerre réveilloit leur ambition, mais une ambition insensée, qui les portoit à vouloir briller par la dépense. Ils se fournissoient d'armes riches, de beaux chevaux, d'équipages magnifiques. La

mores fenads, zerare in-validi, & longa pace defides, fegnis & oblita bellorum Nobiliras, bellorum Nobilitas , ignarus militiz Eques ,

(a) Nullus ordo meru bantur, manifettius pa-aut periculo vacuus. Pri- vidi: nec deerant è contrario, qui ambirione sto'ida, compicua arma, infignes equos, quidam luxuriofos apparatus convivintum Scirriquan o magis occultare | tamenta libidinum , ut ac abdere payorem nite- | inftrumenta belli, mer-

An. P. 820 tab'e étoit un grand objet pour quel-De J.C. 69. ques uns: & ils achetoient comme pro-

victons de guerre, tout ce qui est propre à nourrir le luxe & à irriter les paffions. Les fages soupiroient après le repos public qui s'éloignoit, & s'occupoient des intérê s de l'état. Les efpri s légers, livrés au préfent, & fans prévoyance de l'avenir, s'enivroient de vaines espérances. Le défordre convenoit à plufieurs, qui ayant ruiné leurs affaires & perdu tout crédit, redoutcient la paix, & n'avoient de ressource que dans la confusion de toutes choses. La multilude, dont les vûes toujours bornées se renferment dans ce qui la touche, commençoit à fentir les maux de la guerre, par la difette de l'argent, par l'augmentation du prix des vivres. Elle n'avoit éprouvé rien de parcil dans le mouvement de Vindex, qui s'étoit terminé dans la province entre les légions de Germanie & les Gaulois.

carentur. Sapientibus | Sed vulgus & . . . . comquietis & Reipublicæ munium curarum expers cura: levissimus quisque populus, sentire pau-& futuri improvidus, larim belli mala, con-spe vana tumens. Multi versa in militum usum afflicità fide in pace, ac omni pecunità, inventis surbatis rebus alacres, alimentorum pretijs, & per incerta tutifimi. Tac, OTHON, LIV. XIII.

Ochon faisoit autant qu'il pouvoit An. R. 820. De J. C. 69. dépendre de lui, ce qui étoit nécessaire Empressepour mettre fin aces maux; en hâtant ment d'Oune décision. Il ne pouvoit sousfrir les partir. délais qu'il prétendoit avoir été perninicieux à Néron; & la diligence de Cécina, qui avoit déja passé les Alpes, étoit un aiguillon, qui le pressoit de se mettre en campagne.

Le quatorze mars il convoqua le Il prend fénat, pour recommander le foin de congé dufela république à la vigilance de la com-un acle de pagnie. En même tems cherchant à se bonté & de gagner les cœurs par un afte de bonié & de justice, il accorda à ceux qui étoient revenus d'exil, & dont les biens avoient été confisqués, ce qui n'étoit pas encore entré dans le fisc des neuf dixiemes des largesses de Néron revendiquées par Galba. Ce don étoit très-bien placé, & avoit une apparence magnifique. Mais le produit en fut peu confidérable, par l'effet des ardentes & exactes perquifitions des officiers du fisc, qui avoient laissé bien peu de choses en arriere.

Othon harangua auffi le peuple, & Il harangue dans son discours il vanta bea comp la le pengled dignité dela capitale, & il sit valoir en latton de la sa fayeur le suffrage auguste de tous le multisude,

178 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820. fénat. Il s'exprima fort mo lestement

De J.C. 69. fur les partifans de Vitellius, qu'il taxa plutôt de prévention & d'ignorance, que de mauvaise volonté & d'audace: & pour ce qui est de Vitellius, il n'en dit pas un seul mot. Taeite doute si cette grande circonspection doit être attribuée à Othon luimême, ou à celui qui lui composoit fes discours, C'étoit, selon l'idée publique, Galerius Trachalus, orateur célébre, dont j'ai parlé ailleurs : on croyoit reconnoître fon style. Les (a) applaudissemens d'une multitude accoutumée à flatter, furent aussi excessifs que faux & menteurs. C'étoient des vœux empresses, c'étoient des témoignages d'une ardente affection, comme s'il se sût agi d'honorer le départ ou du dictateur César, ou de l'empereur Auguste. Tel étoit l'avilissement auquel l'accoutumance de la fervitude avoit amené le peuple romain.

> Il étoit devenu un peuple d'esclaves. qui occupés chacun de leur intérêt per-

> (a) Clamor vocesque tabant : nec menu aur vulgi, ex more adulandi, amore, sed ex libidine simine & false, Quasi servisit ut in familits, dictaorem Cæsaem, pivara cuique stimulatio-aut Impertorem Au- & vile iam decus publiques de dictaorem cum. Tuc, ita fludiis votifque cer"

OTHON, LIV. XIII. 179
fonnel, comptoient pour rien la dé-DeJ.C. 69.
cence & l'honnéteté publique. Othon
en partant chargea fon frere Salvius
Titianus de tenir sa place dans la ville,
& de gouverner en son absence les affaires de l'empire.

Il fit prendre les devans à un corps Il part, confidérable de troupes, composé de s'érant sait cinq cohortes prétoriennes, de la pre- d'un corps miere légion, & de quelque cavalerie. de troupes Il y joignit deux mille gladiateurs, fendre renfort peu honorable au parti qui passage du s'en fervoit , mais employé néanmoins Tac. Hift. dans les guerres civiles même par des Il. 11. chefs a tentifs aux régles. Annius Gallus & Vestricius Spurinna furent mis à la tête de ces troupes, & eurent ordre d'aller disputer aux ennemis le passage du Pô, puisque la barriere des Alpes étoit franchie. Othon lui-même les fuivit à peu de distance, avec le reste des cohortes prétoriennes, & tout ce qu'il avoit de forces sous samain. Il ne fe donna pas le tems d'attendre quatre légions, qui lui venoient de Dalmatie & de Pannonie, & dont trois étoient de vieux corps. La quatorzieme légion fur-tout avoit acquis beaucoup de gloire par fes exploits dans la Grande-Bretagne fous Suétonius Paulinus.

An.R. 8.0. En conséquence choisie par Néron pour l'expédition qu'il méditoit peu avant sa ruine, cette préférence avoit encore ensé le courage des soldats qui la composoient, & l'assection qu'ils avoient conçue pour Néron résiéchiffoit fur O hon. Ces quatre légions s'étant fait précèder d'un détachement de deux mille hommes, se mirenten mouvement, mais avec lenteur. La querelle sut décidée avant qu'ils arrivas-

fent.

Il fe livre Othon, en (a) fortant de Rome, \*

la faigue. fembla y avoir laiffé le goût du luxe & des délices. Revêtu d'une cuiraffe de fer, il marchoit à pied à la tête des troupes, couvert de pouffiere, négligé fur fa perfonne, envièrement différent de ce qu'il avoit paru jufqu'alors. Il savoit être tout ce qui conve

(a) Nec illi fegne aut antè figna pedefter, horluxu corruptum iler : fed loricà ferrea ufus est, mæque distimilis. Tac.

\* Le temoignoge que rend ici Tacise à Othon, est bien disserved e ce qu'en dit Juvenal, qui lus reproche la molisse de luxe portes jusques dans les aprets de la guerre civile, & un miror fussant partie de ses équipages.

Res memoranda novis annalibus, atque recenti Historia, speculum civilis farcina belli. Juven. Sat. 11, v. 112,

L'autorité du poête satyrique ne me paroît pas devoir entrer en comparaijon avec celle de l'historien. OTHON, LIV. XIII. 181 noit aux circonflances, & au befoie An.R. 8007 de fes affaires.

Dans les commencemens la fortune Exploits favorisa Othon, & lui donna de flat d'Othon. teuses espérances. Sa flotte, quoique très-mal gouvernée, lui foumit toute la côte maritime de la Ligurie & de la Narbonnoife. Elle avoit pour chefs, comme je l'ai dit, un tribun & deux centurions. Les foldats mal disciplinés mirent le tribun aux fers. L'un des deux centurions n'avoit nulle autorité; l'autre, nommé Suedius Clémens, commandoit moins les troupes, qu'il ne leur faisoit la cour. Mais s'il étoit plus propre à corrompre qu'à maintenir la discipline, d'un autre côté il avoit de la bravoure & une grande ardeur de se signaler.

Une flotte où les foldats étoient les maîtres, ne pouvoit manquer de ¿causer d'érranges désordres. En cotoyant la Ligurie, ils firent par tout des descentes, & ils s'y conduitirent de saçon qu'on ne les eût jamais pris pour des troupes nationales qui parcouroient les côtes de leur patrie. C'étoient des ennemis, qui exerçoient toutes sortes de violences. Ils pilloient, ils ravageoient, ils mettoient tout à seu & a sange. & le dégât

An R. 820. fut d'autant plus horrible, que l'on ne DeJ.C. 69 fe tenoit point en garde contre eux. Les (a) campagnes étoient remplies de toutes les richesses que produit la terre, les maifons ouvertes. Les habitans accompagnés de leurs femmes & de leurs enfans vengient au-devant des foldats avec toute la fécurité qu'inspire la paix & ils trouvoient les maux de la guerre. Nul canton ne fouffrit plus que celui des \* Alpes maritimes, que Marius Maturus intendant du pays voulut défendre avec ce qu'il put ramasser de montagnards. Mais (b) des troupes réglées n'eurent pas de peine à diffiper une multitude de barbares. qui ne connoissoient aucune discipline, insensibles à la gloire de vaincre, comme à la honte de fuir. Il n'y avoit point de butin à gagner sur une nation pauvre; pas même de prisonniers à faire parmi des hommes alertes, qui d'un faut agile avoient tout d'un coup grim-

Riberos fecuritate pacis quibus temere collectis, & belli malo circumve- non castra, non ducem

s'étendoit depuis la mer que in fuga flagitium. Jusqu'au mont Viso, où Tac.

(a) Pleni agri, aperuse le Pò prend sa source.
domus: occursantes domini juxtà conjuges ac disjectique montani, ut niebantur. Tac. noscitantibus, neque in victoria decus esset, neOTHON, LIV. XIII. 181
pé leurs montagnes. Les vainqueurs se An.R 850
pé rabattirent sur la ville appellée alors
Albium Intemelium, aujourd'hui Vintimille, & ils affouvirent leur avidité
aux dépens de ses malheureux habitans.

Leur injustice & leur cruauté, déja odieuses par elles-mêmes, le devirrent encore davantage par l'exemple de courage que donna une semme liqurienne, qui avoit caché son sils. Les soldats croyant qu'avec lui elle avoit eaché de l'or, voulurent par la rigueur des tourmens forcer cette mere à décéler son sils. Elle leur montra son sein, en leur déclarant qu'ils devoient chercher dans cet asyle celui que pourfuivoit leur sureur: & (a) les plus cruels supplices continués jusqu'à la mort ne purent tirer d'elle aucune parole, qui démentit une si généreuse réponse.

Par ces pillards fut tuée la mere Tac. Agr. d'Agricola, qui étoit alors dans les 1-7-

terres qu'elle possédoit en Ligurie.

Les peuples de la Narbonnoise, al- Tac. H.f., larmés du vos nage de la flotte d'O- II. 14 thon, demanderent du secours à Valens, qui étoit encore en decà des Al-

<sup>(</sup>a) Nec ulliis deinde terroribus, autmorte.

An R. 820. pes. Ce commandant leur envoya un De J.C. 69. détachement nombreux, cavalerie & infanterie, entre lequel & les gens d'Othon descendus à terre, il se livra coup fur coup deux combats très-vifs. précifément sur le bord de la mer. Dans l'un & dans l'autre ceux qui combattoient pour Vitellius eurent le défavantage, mais il en coûta beaucoup de fang aux vainqueurs: & par une espece de tréve tacite, les deux partis s'éloignerent réciproquement, & se retirerent, les vaincus à Antibe, les gens d'Othon à Albingaunum, aujourd'hui Albengue fur la côte de Gênes.

Le bruit des succès de la stotte d'Othon retint dans ce parti les isles de
Sardaigne & de Corse. Il y eut pourtant dans la Corse quelques mouvemens, causés par la témérité de l'Intendant Decimus Pacarius, homme
turbulent & inquiet, qui s'empresfant de faire éclater son zele pour Vitellius, voulut lui procurer le soible
appui de l'isle où il étoit en autorité.
Il porta la peine de sa solle entreprise.
Car les Corses, qu'il fatiguoit par des
levées & par les exercices militaires
auxquels il les aftreignoit, épicrent le
moment où il étoit dans le bain, & le

OTHON, LIV. XIII. 185 tuerent. Ceux qui l'avoient tué porte—An. R. 820. rent sa tê.e à Othon. Mais (a) ils ne recurent ni récompense de celui pour

qui ils avoient travaillé, ni punition de la part de Vitellius resté vainqueur. De plus grands objets & de plus grands

crimes les firent oublier.

Les troupes de terre d'Othon rem- Les rouporterent des avantages encore plus d'Orhon & grands que ceux qui viennent d'être de Vitellius racontés de sa flotte. Il est vrai que le cent à se tâtpremier début n'avoit pas été favora-ter. ble. J'ai parlé d'un corps de cavalerie, Il. 17. qui bordant la rive du Pô, s'étoit déclaré pour Vitellius, Cette cavalerie, appuyée d'un bon détachement envoyé par Cécina, avoit entraîné fans peine dans le même parti tout le beau pays qui s'étend entre le Pô & les Alpes. Ce (b) n'est pas que les villes & les peuples de ces cantons aimaffent Vitellius: mais ils ne prenoient non plus aucun intérêt à Othon, & amollis par une longue paix, tout maître leur étoit

(a) Neque eos aut Otho præmio affecit, aut punivit Vitellius, in multa colluvie rerum majoribus flagitiis permixos. Tac.

(b) Nullo apud quem- | Tuc.

quam Othonia favore, nec quia Virellium mallent: fed longa pax ad omne fervitium fregerat, faciles occupantibus, & melioribus incuriofos.

An.R.820. indifférent, & le premier occupant les décidoit.

Tout cela étoit fait avant que les troupes d'Othon arrivassent, & elles fouffrirent d'abord quelques légers échecs. Une cohorte de Pannoniens fut faite prisonniere auprès de Crémone. Cent chevaux & mille foldats de marine eureut le même fort entre Plaifance & Ticinum, que nous appellons aujourd'hui Pavie. Ces succès animerent le courage des Bataves & des Germains détachés par Cécina. Ils passent le Pô vis-à-vis Plaisance, enlevent quelques batteurs d'effrade, & cette infulte imprévue ayant répandu l'allarme, donna lieu au bruit qui courut que Cécina étoit arrivé avec toute son armée.

Spurinna étoit dans Plaifance avec trois cohortes prétoriennes & mille vétérans. C'étoit un capitaine fage & habile, qui n'ajoûta nulle foi à la fauffe nouvelle que débitoient des homes effrayés: mais il fentoit qu'il n'avoit avec lui qu'une garnifon, & non pas une armée, & que fi fes troupes fufficient pour défendre la place, elles ne fufficient pas pour tenir la campa-

OTHON, LIV. XIII. 187 gne. Ainfi sa réfolution étoit de de-An.R.820 meurer enfermé dans les murs de Plai-

meurer enfermé dans les murs de Plaifance. Les foldats, qui n'avoient jamais vu la guerre, & dont cette ignorance rendoit la fierté indomptable, courent aux armes, enlevent les drapeaux, présentent la pointe de leurs armes à Spurinna qui veut les retenir. & dédaignent d'écouter les centurions & les tribuns, qui louoient la prudence du chef. Ils l'accusoient même de trahison, & d'intelligence avec Cécina. Spurinna (a) fut contraint de se prêter à la témérité des soldats: & il jugea à propos de feindre d'entrer dans leurs fentimens, afin de conferver son autorité. & d'être plus en étar de ramener les esprits, si la fougue de la fédition venoit à fe calmer. C'eft ce qui ne manqua pas d'arriver comme il l'avoit prévû.

Lorsqu'ils furent en campagne, aux approches de la nuit il fallut se retrancher. Le travail qui étoit nouveau pour les prétoriens, commença à dompter leur vivacité. Alors les plus sensés ouvrirent les yeux, reconnu-

<sup>(</sup>a) Fit temeritatis alienæ comes Spurinna, primo coactus, mox velle fi feditio mitesceret. Tac.

An. R. 820. rent leurs toris; & ils repréfentaient aux autres à quel danger ils seroient exposés, si dans un pays de plaine, en auffi petit nombre qu'ils étoient, ils se trouvoient enveloppés par toute l'armée de Cécina. Ces réflexions étoient frappantes, & les officiers venant à l'appui, tous convinrent que le chef faisoit sagement de choisir pour siege de la guerre une colonie puissante & bien fortifiée. Enfin Spurinna ofa leur parler ouvertement, non pour leur reprocher leur faute, mais pour leur faire fentir ses raisons. Il réussit : & laiffant feulement quelques coureurs pour avoir des nouvelles de l'ennemi, il remena les autres à Plaisance. devenus plus traitables, & plus dispofés à obéir. Il répara & augmenta les fortifications de la place, il se pourvut abondamment d'armes et de tout ce qui est nécessaire pour soutenir un siege: il fit plus, il établit parmi ses troupes la discipline & la subordination . feul avantage qui manquât au parti d'O hon, où d'ailleurs brilloit le courage.

Cependant Cécina approchoit, te-Cécina& de nant le soldat aussi modeste & aussi re-Tuc. Hift. tenu, depuis son entrée en Italie, qu'il II. 20.

OTHON, LIV. XIII. 180 lui avoit jusques-là permis de licence. An R. 820. L'accoutrement fingulier & fastueux De J.C. 69, du chef choquoit les yeux des habitans du pays qu'il traversoit. Ces peuples qui portoient la toge, trouvoient étrange qu'un général romain se montrat à eux revêtu d'une casaque rayée de diverses couleurs, & que dans le reste de \* fon habillement il empruntat les modes des barbares Salonina (a) fa femme l'accompagnoit, montant un beau cheval fuperbe enharnaché: & ce faste, qui ne faisoit tort à personne, ne laiffoit pas d'exciter l'indignation. C'est le vice naturel à tous les hommes de regarder avec un œil d'envie la fortune des nouveaux riches, et de ne pardonner qu'en faveur d'une exacte modeftie à l'élévation de ceux qu'ils ont vû leurs égaux.

Cécina ayant passé le Pô, tenta d'a- Il assega bord la sidélité des adversaires par de plassance, belles paroles & de magnifiques pro- & fe retire

\* Un haut de ch ruffe l tur : infito \* mortalibus

a la mode des Gaulois & des Germans, (a) Uxorem ejus Salo-ninam, quamquam in dumque fortunæ a nullis nullius injuriam infigni | magis exigere, quam equo oftroque veheretur, quos in æquo videre. eamquam læsi gravaban- Tac. \* Le texte porte insta, Je suis la conjecture de Linge.

An. R. 820 messes, & on lui rendit le change. De J.C. 6, Après que les noms spécieux de paix & de concorde eurent été mis en avant. & employés avec auffi peu de bonne foi d'un côté que de l'autre, il fallut en venir à la guerre : & Cécina fe disposa à faire le siege de Plaisance, affectant tout ce qui pouvoit inspirer la terreur. Car (a) il favoit que le fuccès d'une premiere entreprise est d'une grande conféquence pour toutes celles qui fuivront. Ne doutant donc nullement de la supériorité de ses forces, il voulut brufquer l'affaut, & infulter la place fans prendre aucune des précautions que l'art de la guerre avoit inventées pour couvrir les affiégeans. Les foldats auffi préfomptueux que leur commandant, se présenterent au pied des murs, remplis de vin & de viandes. Ils trouverent une vigoureufe réfiftance à laquelle ils ne s'attendoient point, & après avoir perdu beaucoup de monde ils furent repoussés. Dans ce premier combat fut brûlé un vafte & superbe amphithéâtre, construit dans un fauxbourg, & dont les Plaifantins regretterent amérement la per-

<sup>(</sup>a) Gnarus, ut initia provenissent, famam in cetera fore, Tac.

OTHON, LIV. XIII. te, lorsqu'ils n'eurent plus à craiudre An. R.\$20. de plus grands maux.

La nuit se passa de part & d'autre dans les apprêts d'une attaque en régle . & d'une bonne défense. Les partifans de Vitellius se munirent de claies. de galleries, de béliers: ceux d'Othon préparerent de longues perches, & des masses énormes de pierre, de plomb, d'airain, pour percer & briser les ouvrages des affaillans, & écrafer ceux qui seroient dessous. Dans ce travail (a) ils s'animoient chacun de leur côté par de vives exhortations. Ils fe représentoient l'honneur de vaincre. la honte de succomber. D'une part on vantoit la force invincible des légions Germaniques, & de l'autre la gloire & la prééminence des cohortes prétoriennes & de la maison de l'empereur. Les légionnaires traitoient avec le dernier mépris les prétoriens, comme une vile milice, nourrie dans l'oifiveté, corrompue par le cirque & par les théatres : & ceux-ci à leur tour traitoient leurs adversaires d'étrangers

(a) Utrimque pudor, u- riarum cohortium decus trimque gloria, & diver- attollentium. Illi, ut fe-Re exhortationes; hinc legionum & Germanici exercităs robur, inde ur-bans militix & Prato-grinum & externum in-

An. R. 820, que Rome ne connoissoit point. Les De J. G. 69, noms d'Othon & de Vitellius se méloient beaucoup dans ces discours : mais les uns & les autres avoient bien plus belle matiere à charger d'opprobres celui contre lequel i's faisoient la guerre, qu'à louer celui qu'ils servoient.

A peine le jour commençoit, & déja les murailles étoient garnies de défenseurs, & la plaine brilloit de l'éclat des armes. Les légions ferrant leurs rangs, les troupes auxiliaires plusétendues & se donnant plus de champ, avoient partagé entre elles l'attaque. Celles ci composées de Germains, lancoient de loin des fléches & des pierres contre les endroits de la place les plus forts & les mieux gardés; & fi quelque partie des murs paroissoit ou négligée, ou en mauvais ordre, ces barbares s'en approchoient sans précaution, fuivant leur méthode, à demi nuds , ne fe couvrant point de leurs boucliers, mais les agitant par une vaine oftentation, & pouffant des cris pleins de férocité. Les prétoriens

crepabant. Simul Othonem ac Vitellium celebrantes culpantesque, mulabantur. Tac.

ayoient

OTHON, LIV. XIII. 193 avoient beau jeu contre eux. Ils les An. R. 820. accabloient d'une grêle de traits, jettés à plomb avec roideur, & ils en tuoient beaucoup, fans recevoir prefque aucun dommage. Ils ne se défendoient pas moins bien contre les légionnaires, qui à couvert fous leurs galleries travailloient à fapper la muraille par le pied. Les gros quartiers de pierre dont les affiégés avoient fait provision, pousses d'en-haut, & tombant sur les toits des galleries, mirent tout en désordre, & rendirent pareillement cette attaque inutile. Les légionnaires écrafés, les auxiliaires percés de traits, se retirerent avec grande honte, ayant beaucoup perdu de la réputation qui les avoit précédés. Cécina, après deux affauts livrés fans fuccès, leva le fiege, & se retira à

Spurinna informé de la marche des ennemis, dépêcha promptement un courier à Annius Gallus, pour l'avertir de la levée du fiege, & de la route que tenoit Cécina. Gallus étoit en chemin avec la premiere légion, qu'il amenoit au fecours de Plaifance. Sur la nouvelle qu'il reçut de Spurinna, la légion vouloit marcher à l'ennemi; &

Tome V.

Crémone.

m 11/1/2000

An. R. 820 l'ardeur de combattre la porta jufqu'à DeJ, C.69 la fédition. Gallus avec bien de la peine s'en rendit pourtant le maître, & s'arrêta à Bédriac, village \* fitué entre Crémone & Vérone, que deux batailles de romains contre romains dans l'espace de peu de mois ont rendu célébre dans l'histoire.

Vers le même tems, Martius Macer, qui commandoit les deux mille gladiateurs dont j'ai parlé, paffa avec eux brufquement le Pô près de Crémone, & tombant fur un corps d'auxiliaires de Cécina, il en tailla en pieces une partie, & mit le reste en suite. Mais il ne poussa point son avantage dans la crainte que les ennemis venant à se reconnoître, n'appellassent du secours, & ne devinssent bientôt supérieurs.

\* \* Cluvier a raifon d'ob- , l'historien datin , il n'a ferver que cette position pas reuffi également à deeft bien vague. La diftan- terminer la vraie pofition ce de Véroue à Cremone eft de Bedriac , qu'il juppofe confiderable, & Bedriac repondre au tourg appelle doit avoir été beaucoup Caneto. Ce bourg est à la gouche de l'Oglio. & Béces villes que de la pre- driac étoit à la droite de ces villes que de la premiere. Selon ce même Géo-graphe . Tocite fe feroit aux lumieres duquel je m'en mieux exprime, s'il eut rapporte tres-volontiers, place Bedriac entre Cre- pense que Bedriac est le mone & Mantoue, Mais lieu appelle aujoutd'hui fi Cluvier releve bien un Cividale. defaut d'exactitude dans

# OTHON, LIV. XIII. 105 Cette précaution (a) de prudence An.R. 820, De J. C. 69, donna des foupçons aux foldats du par- Defiances

ti d'Othon, accoutumes à interpréter des troupes toujours en mal la conduite de leurs d'Othon par commandans. Les plus lâches étoient, leurs chefs. comme il ne manque jamais d'arriver . les plus infolens: & leurs difcours n'attaquoient pas feulement Macer, mais les premiers chefs de l'armée . Annius Gallus , Suétonius Paulinus , Marius Celfus. Sur-tout les meurtriers de Galba se montroient les plus violens boutefeux de trouble & de discorde. Agités par le remords de leur crime, & par la crainte d'un juste supplice, ils cherchoient leur fûreté dans le défordre: ils femoient la division, soit par des propos féditieux qu'ils tenoient publiquement, foit par des avis fécrets qu'ils faisoient passer à Othon. Et ce prince disposé à prêter l'oreille aux rapports de la plus vile canaille, parce qu'il (a) Suspecium id Otho-nianis fuit, omnia du-com facla pravè zeli-mantibus. Certatim, ut quisque animo ignavus, pro. ax ore, Annium Gallum, & Sueronium Paulinum, & Marium Paulinum, & Marium Celfum... variis crimi- dabat, rebus profperis nibus incessebant. Acer- incertus, & adversis merima feditionum ac dif- lior, Tuc.

An.R.820. craignoit les honnêtes gens, ne favoit De J.C. 69. à quoi s'en tenir : indécis dans le hon état de ses affaires, & plus sage dans la disgrace. Il prit le parti de mander Titianus son frere, & de lui donner le commandement général des troupes. Avant que ce nouveau chef arrivât , Paulinus & Celfus remporterent fur l'ennemi un avantage très - confidérable.

Grand avantage remporté

Cécina se sentoit piqué de n'avoir réuffi dans aucune de ses entreprises » parlesgéné- & de voir tomber de jour en jour dans thon fur Cé-le discrédit la réputation de son armée. La levée du fiege de Plaifance,

les auxiliaires furpris & défaits par Macer, les e'carmouches même entre les batteurs d'effrade des deux partis presque toujours décidées à son défavantage, tout cela le chagrinoit : & craignant que Valens qui approchoit, n'emportat toute la gloire des succès , il cherchoit, avec plus d'avidité que de circonspection, à réparer son honneur. Dans cette vûe il forma le plan d'une embuscade, où il prétendoit attirer les généraux du parti contraire. Mais ceux-ci en avant eu avis tournerent contre lui sa propre ruse, & il. tomba dans le piege qu'il avoit rendu.

OTHON, LIV. XIII. 197

La cavalerie d'Othon commandée An. R. 820: par Celfus fit des merveilles, & rom-

pit les rangs des adversaires. Paulinus, qui conduisoit l'infanterie, ne vint pas affez promptement à l'appui. Il étoit (a) naturellement temporifeur: & comme le combat s'engageoit dans un pays coupé, il voulut d'abord combler les fosses, élargir les voies, donner du front à son armée, persuadé qu'il seroit tems de commencer à vaincre, lorsque toutes les précautions seroient prises pour se garder d'être vaincu. A la faveur de ce délai, les gens de Cécina gagnerent des vignes, & un petit bois, où ils eurent le tems de reprendre leurs esprits, & de se reformer. De-là ils retournerent à la charge, tuerent quelques cavaliers prétoriens, que la chaleur de la victoire avoit portés à se trop avancer, & blefferent le roi \* Epiphane, qui combattoit vaillamment pour Othon. Ce

<sup>&</sup>amp; cui cauta potids confilia cum ratione, quam tus, ubi provifum foret | 27.

<sup>(</sup>a) Cunctator natură, 1 ne vicerentur. Tac. \* Ryckius dans ses notes sur Tacite, pense que ce prince etou le fils prospera ex casu place-rent, compleri sossia, d'Antiochus de Comma-aperiri campum, pandi géne, dont il oft parlé aperiri campum, pandi dans Josephe, l. VII. de inhobat. satis cito incipi victoriam ra- la guerre des Juifs , C.

An.R. 3.0. fut alors que commença à donner l'inDe J.C. 69. fanterie de Paulinus: & elle écrafa les
troupes ennemies avec d'autant plus
de facilité, que Cécina fit la faute de
ne pas mander tout d'un coup un renfort considérable, mais chaque cohorte l'une après l'autre, qui, à mesure
qu'elles arrivoient, étoient mises en
désordre ou par l'effort des vainqueurs,
ou par le fot des fuvards.

Cette faute du commandant fut remarquée par les foldats mêmes, qui en furent irrités, & y foupconnerent de la trahifon: enforte qu'ils chargerent de chaînes le préfet du camp, Julius Gratus, comme s'entendant avec son frere Julius Fronto, qui étoit tribun dans l'armée d'Othon, & qui de son côté avoit été mis dans les fers pour un semblable foupcon.

Au refte l'effroi fut si grand & si universel parmi les troupes de Vitellius, la consusion & le mêlange de ceux qui suyoient avec ceux qui venoient du camp à leur rencontre, jetta un trouble si étrange & sur le champ de bataille, & à la tête des retranchemens, qu'il demeura pour constant dans les deux partis, que l'armée de Cécina auroit pû être entiérement OTHON, LIV. XIII. 199 détruire, si Paulinus n'eût pas fait An. R. 824 fonner la retraite. Ce général allé-DeJ. C. 69.

guoit qu'il avoit appréhendé, s'il s'acharnoit à la poursuite, de hazarder ses troupes fatiguées par un rude combat . & qui n'avoient point de réserve pour se soutenir en cas de disgrace, & de les exposer à des ennemis qui fortiroient tout frais de leur camp. Mais ce raisonnement trouva peu d'approbateurs: la multitude n'en fut point fatisfaite, & ses défiances augmenterent à l'égard de son chef. Au contraire l'événement de ce combat fut une lecon utile pour les vaincus. Sans en étre intimidés, ils se tinrent pour avertis de se conduire avec plus de précaution & de retenue: & ce ne furent pas feulement les troupes de Cécina qui en profiterent, & qui voulurent se laver du reproche que leur faisoit leur général d'être elles-mêmes la cause de leur défaite par une arrogance plus propre à la fédition qu'au combat ; mais les soldats de Valens, qui étoit alors arrivé à Pavie, apprenant à ne point méprifer l'ennemi, & piqués du desir de relever la gloire de leur parti. devinrent plus foumis & plus disposés à l'obéiffance. Car jusques là le même I iiii

An.R 83.e. efprit d'indocilité régnoit parmi eux : & fur la route ils avoient excité une fédit on ferieufe, dont Valens s'étoit vû près de devenir la victime. Envoici l'occafon.

Seditionste. Les huit cohortes de Bataves, que rieuse dans Valens avoit trouvées à Langres, & Valens. jointes à son armée, étoient, comme Tac. Hijf. je l'ai dit, par leur premiere destination.

tion, attachées à la quatorzieme légion. Dans le mouvement qu'il délivra de Néron l'empire & le genre humain . les légionnaires & les Bataves s'étoient divifés, & avoient pris parti, les premiers pour le prince, & les autres contre lui. Néron ayant succombé, ce sut pour les Bataves un sujet de vanité & de triomphe. Ils ne voulurent point accompagner la quatorzieme légion en Dalmaltie, & ils se déterminerent à retourner dans la Grande Bretagne, d'où ils étoient partis. La rencontre de l'armée de Valens leur fit rebrouffer chemin. Ils embrafferent le parti de Vitellius . & y porterent toute leur fierté. Ils se vantoient sans cesse auprès des légions avec lesquelles il marchoient, d'avoir réduit la quatorzieme légion, d'avoir privé Néron de la possession de l'Italie: en un mot ils s'atOTHON, LIV. XIII. 201 tribuoient tout l'honneur de la déci-An.R.830. fion de cette grande querelle, '& ils fe De J.C. 69. donnoient pour les arbitres de la fortu-

ne des princes & du succès des guerres.
Les foldats des légions souffroient impatiemment ces bravades: le chef luimême en étoit blessé: la discipline se corrompoit par des querelles continuelles, qui pouvoient aisément dégénérer en combats: enfin Valens crainoit que de l'insolence les Bataves ne

paffaffent à l'infidélité.

Frappé de ces réflexions, Valens faifit le prétexte que lui offroit la défaite des troupes qu'il avoit envoyées au secours de la Narbonnoise contre la flotte d'Othon. Sous couleur de défendre les alliés de Vitellius, & réellement dans la vûe de féparer un corps trop puissant lorsque toutes ses forces étoient réunies, il ordonna à une partie des Bataves de se transporter dans la Narbonnoise. Cet ordre afiligea les Bataves, & indisposa même les légions, qui se plaignoient qu'on leur ôtoit un important appui en éloignant d'exceltes troupes. » Quoi! disoit - on , de » vieux foldats vainqueurs en tant de » guerres font retirés pour ainfi dire » du champ de bataille au moment où

An. R. 820. 15 nous approchons de l'ennemi? Si le De J. C. 69. 5 foin d'une province est préférable

» à celui de la capitale & au salut de

» l'empire, allons tous dans la Nar-

bonnoife. Mais fi PItalie eft notre

» objet effentiel, fi elle est le terme &

» le fruit de la victoire, gu'va-t-il de

moins fensé, que de nous affoiblir

» lorsque nous y entrons, & de re-» trancher de notre corps des mem-

» bres vigoureux, qui nous rendroient

» de grands fervices? »

Comme ces discours se répandoient dans tout le camp, Valens voulut y mettre ordre, & il envoya ses licteurs pour diffiper la fédition. Mais les mutins l'attaquent lui-même, ils lancent fur lui des pierres, ils l'obligent de fuir, & ils le poursuivent, en lui reprochant les dépouilles de la Gaule dont il s'étoit enrichi. l'or qu'il avoit reçû des Viennois: & perfuadés qu'il cachoit des tréfors acquis par leurs travaux, ils pillent fes bagages, ils visitent ses tentes, & sondent la terre avec la pointe de leurs armes, pendant que l'infortuné chef, sauvé par leur avidité, se cachoit déguisé en esclave chez un officier de cavalerie.

Leur grande fougue au bout d'un

OTHON, Ltv. XIII. 203

tems commença à s'appaiser. Alphé-An. R. 820. nus Varus, préfet du camp, s'avisa d'un expédient pour leur faire fentir le besoin qu'ils avoient de leur chef. Ce fut de les laisser absolument à leur propre conduite, en faifant cesser tout l'ordre qui entretient la discipline dans une armée. Il défendit aux centurions de faire leur ronde, aux trompettes de fonner pour annoncer les veilles de la nuit. Ce (a) calme insolite acheva de déconcerter les mutins. Ils demeurerent dans une espece d'engourdissement : ils se regardoient les uns les autres, ne fachant quel parti prendre: & consternés précisément parce que perfonne ne se mêloit de les commander. ils tâcherent par un modeste silence. par des marques de repentir, enfin par leurs prieres & par leurs larmes, d'obtenir leur pardon. Valens choifit ce moment pour sortir de sa retraite, & il se présenta dans l'état humilié d'un suppliant, le visage baigné de pleurs. Les foldats l'avoient crû mort: enforte

eti, circumspectare inter fe attoniti , & id ipfum quod nemo regeret, paventes, filentio, pœut-tentià, pofuemo preci-lus ac lacrymis veniam gus utroque immodicum,

(a)Igitur torpere cun- | quærebant. Ut vero deformis & flens , & præter frem incolumis, Valens processit, gaudium, I vi

An. R. 820. que le revoyant contre leur espérance DeJ.C. 69, ils furent également attendris & pénétrés de joie : & passant , comme c'est l'ordinaire dela multitude, d'un excès à l'autre, ils se félicitent de l'avoir recouvré, ils le comblent de louanges, & l'environnant de leurs aigles & de leurs drapeaux, ils le portent sur son tribunal. Valens se renserma dans une modération convenable à la circonffance. Il ne demanda le supplice d'aucun des coupables ; il fe plaignit pourtant de quelques-uns, de peur qu'un filence absolu ne le rendît suspect de réserver fon reffentiment tout entier dans fon cœur. Il favoit que dans les guerres civiles les soldats donnent la loi à leurs chefs.

> Peu s'en fallut que la fédition ne se rallumât de nouveau, lorsqu'en arrivant auprès de Pavie l'armée de Valens apprit la défaite de Cécina. Ou-

Ardeurdes trée de n'être pas venue affez à tems roupes de pour fe trouver au combat, elle s'en valens pour ce trouver au combat, elle s'en joindre Ce prenoit aux lenteurs & même à la percian. fidie de son commandant. Mais la ré-

laudantes gratantesque, ne diffimulans suspectior circomdatum aquilis singuisque in tribunal ferrant. Ille, utili moder ratione, non supplicium quim cujusquam popoleta acci

OTHON, LIV. XIII. 205

flexion changea cette fougue inconti- De J. C. 89. dérée en ardeur contre l'ennemi. Les foldats ne veulent prendre aucun repos, & fans attendre l'ordre de perfonne ils fe hâtent, ils pressent les porte-enseignes, ils précédent souvent leurs drapeaux, & par cette diligence ils eurent bientôt joint Cécina.

Ce fut un grand sujet de joie pour les troupes de celui-ci de se voir accrûes d'un si puissant renfort. Mais en même tems elles craignoient d'en être méprifées, comme ayant été vaincues. comme ayant manqué de courage. Ainsi tant pour se justifier elles-mêmes, que pour flatter l'armée arrivante, elles en relevoient la force & la puissance, & se plaignoient de Valens, qui par ses retardemens les avoit privées d'un si grand appui, & exposées à esfuyer seules tout le feu des troupes fraîches de l'ennemi. Et en général, quoique Valens eût là prééminence par l'ancienneté, & parce qu'il commandoit un corps d'armée bien plus nombreux, cependant (a) la faveur du soldat étoit pour Cécina, à qui sa jeu-

(a) St idia tamen milituni in Czecinam inclivigore zetatis, procerinabant, super benignitatem animi qua prompdam inani favore. Tac.

An.R. 810. neffe, fa bonne mine, & fur-tout fa DeJ.C. 69. lib ralité gagnoient les cœurs, en même tems que fes manieres bruyantes & fanfaronnes éblouiffoient les eforits.

Jalousieen- De-là naquit une vive jalousie entre Cécina tre les deux commandans. Cécina mé-

tre les deux commandans. Cetria mierche prisoit fon collégue, comme infecté d'une honteuse avarice: & Valens tournoit Cécina en ridicule, comme arrogant & prélomptueux. Néamoins cachant leur haine réciproque, ils se réunissoient pour tendre à l'utilité commune du parti, & de concert ils écrivoient des lettres pleines de reproches outrageans contre Othon, ne ménageant rien, & ne craignant point de s'ôter l'espérance du pardon en cas de disgraces: au lieu que les généraux d'Othon s'abstenoient de toute invective contre Vitellius, quelque riche que stat la matiere.

Comparalfond'othen fi vicieux le public faisoit alors une & de Viteldifférence à l'avantage de Vitellius,

dont (a) les voluptés parefieules fem-(a) Minàv Vitellit ignavævoluprates, quian Orhonis flagrantifinar hidines timebantur. Addiderat huic terrorem arque odium cædes Galbe : conra illi initium

OTHON, LIV. XIII. 207 bloient moins à craindre, que les paf- An.R. 820. fions impétueuses d'Othon. Celui-ci , par le meurtre de Galba, avoit étrangement surchargé les sentimens de terreur & de haine dont les esprits étoient de longue main prévenus : personne n'imputoità l'autre le commencement & l'origine de la guerre. Vitellius, gourmand & esclave de son ventre, ne paroissoit ennemi que de lui-même : le luxe d'Othon, sa cruauté, son audace, menacoient la république. Telles font les observations de Tacite: malgré lesquelles je ne craindrai point de dire, que si Othon étoit plus criminel, il y avoit en lui plus de ressource. Sa conduite, depuis qu'il eut envahi l'empire, présente bien des parties louables : au contraire tout est digne de mépris dans Vitellius, dont la facilité flupide ouvroit la porte à tous les maux, sans laisser aucune espérance de bien.

La jonction de Cécina et de Valens. Othon de les mettoit en état de livrer bataille, hazarder & rien ne retardoit une action généra- webatoile le , fi Othon ne vouloit s'y refuser. Il vis de fait int un grand conseil pour délibérer meilleurs s'il devoit traîner la guerre en lon-géneraux gueur, ou tenter les risques de la fox-ll.; Il.

An.R. 820: tune. Suétonius Paulinus fut d'avis de De J.C. 69: temporifer: & comme il passoit pour le plus habile capitaine qui sut dans l'empire, il crut qu'il étoit digne de sa réputation d'appuyer son avis sur des considérations profondes, qui em-

braffaffent tout le plan de la guerre. Il représenta donc « Que toutes les » forces de Vitellius étoient arrivées, » & que l'on n'avoit pas à craindre » qu'elles reçuffent de nouveaux ac-» croissemens, vû que la fermentation qui agitoit les esprits des Gaulois, & la crainte des nations Germaniques ne permettoient pas de dégarnir la rive du Rhin. Que les légions Britanniques étoient occupées par les barbares à qui il falloit faire face. » & séparées par la mer. Que les Espagnes avoient peu de troupes. Que la Narbonnoise trembloit, tenue en » respect par la flotte d'Othon . & effravée du mauvais fuccès du combat » hazardé par les gens de Vitellius. » Que la Gaule Transpadane, enfer-» mée entre les Alpes et le Pô, n'ayant aucune communication avec la mer.

» ravagée par le passage des troupes,
 » ne pourroit fournir les provisons
 » nécessaires à l'armée ennemie, qui

OTHON, LIV. XIII. 200 par conféquent tomberoit bientôt An. R. 820. De J. C. 69. » dans la disette. Que les Germains » auxiliaires, dont la fierté paroissoit » avoir quelque chose de formidable. » étoient des corps mous, que le chan-» gement de climat, fila guerre du-» roit jusqu'à l'été, suffiroit pour ab-» battre. Que (a) souvent des ennemis » redoutés, dont le premier effort » fembloit capable de tout rerverser. » ruinés par les délais avoient vû leurs » forces s'évanouir & se réduire à » rien. » Nous au contraire, ajoutat-il nous avons des ressources infinies. et sur lesquelles nous pouvons pleinement compter. La Pannonie, la Masie, la Dalmatie, nous offrent le secours de leurs puissantes armées. Nous avons pour nous l'Italie, (b) Rome la capitale de l'empire, le Sénat et le peuple Romain, noms respectés, dont l'autorité peut bien souffrir une éclipse passagere. mais ne périt jamais. Toutes les riches. ses publiques et particulieres sont en notre pouvoir: et l'on scait que dans les

moras evanuisse. Tac.

que & populum Roma- ro validiorem. Tac. num : nunquam obscura

(a) Multa bella impe- nomina, etfi aliquando tu valida, per tædia & obumbrentur; publicas privatafque opes, & im-(b) Italiam, & caput mensam pecuniam, inrerum urbem. Senatum- ter civiles discordias ferAn.R. 820. discordes civiles l'argent est plus effica-

ce souvent que le fer. Nos soldats sont accoutumés au climat de l'Italie, et capables de supporter les chaleurs. Nous avons devant nous le Pô, et plusieurs villes bien fortifiées, bien munies de troupes et de provisions, et dont aucune, comme nous pouvons nous en flatter après l'exemple de Plaisance, ne cédera aux attaques de l'ennemi. Qui nous force de nous hâter? Nous ne pouvons que gagner à tirer la guerre en longueur. Dans peu de jours arrivera la quatorzieme légion, dont la réputation est trèsgrande, avec les troupes de la Mæsie. Alors nous remettrons la matiere en délibération : et si l'avis de la bataille prévaut, nous la livrerons avec un important sureroit de forces.

Marius Celfus accéda au fentiment de Paulinus. Annius Gallus, dont on envoya demanderl'avis, parce qu'une chute de cheval le retenoit au lit, penfa de même. Mais Othon inclinoit vers le parti opposé. Son frere Titianus & le préfet du prétoire Proculus, hardis par inexpérience, promettoient avec emphase que les dieux & la fortune d'Othon présideroient au combat, recourant à la flatterie, asin que personOTHON, LIV. XIII. 211
ne n'osat les contredire. Cet avis l'em-DeJ.C. 69
porta, & la témérité des adulateurs
prévalut sur la fagesse des meilleures
têtes.

Il est pourtant bon d'observer qu'O- Motifs d. thon avoit plusieurs motifs de se hâter l'empresse de combattre. Outre qu'il ne pouvoit thon pout fupporter le poids de l'incertitude qui combattre. l'accabloit, & que par vivacité & par II. 17. impatience succombant sous l'inquiétude, il aimoit mieux précipiter une décision, au hazard de ce qui pourroit en arriver ; l'ardeur des prétoriens pour en venir aux mains avec l'ennemi lui faifoit la loi. Ces troupes nullement accoutumées aux fatigues d'une guerre de campagne, foupiroient après leur tranquille service dans la ville, & d'ailleurs pleines de préfomption ; elles comptoient que combattre & vaincre feroit pour elles une même chose, & qu'une action générale les mettroit en état de retourner sur le champ aux délices de Rome, qui faifoient la matiere de leurs continuels regrets.

Un autre intérêt encore plus puiffant aiguillonnoit Othon, s'il est vrai, comme plusieurs l'ont prétendu, qu'il y ait eu quelque disposition dans les

## ATA HISTOIRE DES EMPEREURS

An.R. 820 deux armées à se concilier, & à con-De J.C. 69. venir de ne se point égorger mutuellement pour la querelle des deux plus indignes mortels qui fussent sur la terre : mais de prendre plutôt le parti de les facrifier tous deux. & de choifir un fujet propre à faire honneur à l'empire, ou même de s'en rapporter au fénat. Si les choses tournoient ainsi , Suétonius Paulinus, homme d'un mérite éprouvé, & le plus ancien des confu-

> loit. Tacite ne trouve nulle probabilité dans ce fait, & il le réfute avec hauteur. Eft-il (a) croyable, dit-il, que Paulinus, dont on vante avec raison la prudence confommée, ait pû espérer que dans un fiecle auffi corrompu une multitude de gens armés auroit affez de modération pour renoncer à

> laires, pouvoit concevoir de grandes espérances : & tel étoit , selon ce récit. le fécret motif des délais qu'il confeil-

qua prudentia fuit , fperaffe , corruptiffimo feculo, tantam vulgi moderationem reor, ut qui pacem bellilamore turbaverant ,bellum pacis ca-

(a) Neque Paulinum, moribufque diffonos in hunc confenfum potuiffe coalescere, aut legatos ac duces , magna ex parte luxus, egestaris, fcelerum fibi confcios, nifi verant , bellum pacis ca-ritate deponerent; ne-que aut exercitus linguis paffuros. Tac.

OTHON, LIV. XIII. 213
la guerre par amour de la paix, après An R. 826.

avoir troublé la paix par l'amour de la guerre? Peut-on supposer avec quelque vraisemblance, ou que les armées composées de tant de nations différentes . dont les langues & les mœurs n'avoient nul rapport, se soient concertées pour un pareil projet; ou que les principaux ocffiers & les chefs, la plûpart noyés dans le luxe, abîmés de dettes, perdus de crimes, confentissent à reconnoître un prince qui ne fût pas comme eux vendu au vice, & redevable à leurs armes de fon élévation ? L'ambition, ajoûte-t-il, a rempli de sang et de carnage les meilleurs tems de la république. A Pharfale, dans les plaines de Philippes, les légions ne se sont point séparées sans tirer l'épée, bien loin que les armées d'Othon & de Vitellius avent été capables d'un tel héroïfme de modération & de fagesse.

Il n'est pas aifé de ferefuser à la force de ces raisonnemens. Mais Tacite convient lui-même qu'îl est possible que l'indignité des deux empereurs pour lesquels on combattoit, ait fair naître des pensées de paix aux plus judicieux & aux plus sensées soldats.

An.R. 820 Suétonius Paulinus & Marius Celfus, principaux chefs de l'armée d'Othon, étoient des gens de bien, de bons citoyens, que cette idée peut avoir flattés, quoiqu'ils la trouvaffent difficile dans l'exécution. Au moins Othon pouvoir le foupconner: & ce foupçon fufficit pour le déterminer à ne vouloir fouffir aucun délai.

Othon fe La réfolution de combattre étant retire à Bri-arrêtée, il ne fut plus question que de santa la ja. délibérer si Othon se trouveroit à la nille.

Tac. Haft. bataille 2 ou s'il mettroit sa personne en

11. 33.

"füreté. On prit encore fur ce point le mauvais parti à l'inftigation des mêmes flatteurs qui dominoient dans le confeil. Ils affecterent ici un grand zele pour la confervation du prince: enforte que Paulinus & Celfus, déja rebutés de l'affront qu'avoit effuyé leur premier avis, ne fe fentirent pas portés à en donner un fecond qui femblêt mettre Othon en péril. Il fut donc décidé que l'empereur fe retireroit à Brixellum \*: & ce jour eft remarqué

\* Berjallo. Brixellum \*: & ce jour est remarqué par Tacite comme la premiere époque du dépérissement des affaires d'Othon. D'une part il emmena avec lui une partie des cohortes prétoriennes & de ses meilleures troupes : & de l'autre celles OTHON, LIV. XIII. 215

qui reffoient n'eurent plus le même An.R. 8:6.
courage parce que leurs commandans
leur étoient fuspects & qu'Othon, en
qui seul les soldats avoient consance,
& qui n'avoit lui-même consance
qu'aux soldats, laissoit les chefs &
l'armée livrés à leurs soupcons réciproques, & par conséquent peu en état
d'agir de concert. La preuve ne tarda

pas à s'en manifester.

Les généraux de Vitellius étoient Combat parfaitement instruits de l'état du camp fine du Pô. d'Othon. Dans les guerres civiles rien ou les gens n'est plus commun que les trans'uges; de Vitellius & les espions en voulant tirer le sécret vanuge.

des autres, fouvent offrent le moyen depénérer le leur. Ainfi Cécina & Valens auffi tranquilles que leursennemis étoient bouillans & impétueux, tournoient en fagesse pour eux l'imprudente témérité de ceux à qui ils avoient affaire, & ils se tenoient attentis à prositer de la premiere occasion qui se présenteroit de combattre avec avantage. En attendant ils occupoient leurs soldats à la construction d'un pont de bateaux sur le Pô, vi-à vis de l'endroit que gardoient les gladiateurs d'Othon commandés pas Maçer.

Au milieu d. la riviere s'élevoit une An. P. 820. DeJ.C. 69. isle dans laquelle paffoient fréquemment les gladiateurs en barques , les Germains à la nage. Macer y engagea un combat, dans lequel il fut battu, un grand nombre de ses gladiateurs tués ou novés, ses barques coulées à fond ou prifes par l'ennemi. Ce combat s'étoit livré à la vûe des deux armées : & les troupes d'Othon spectatrices de la défaitede leurs gens, entrerent dans une fi farieuse indignation contre Macer, qu'il courut risque de la vie. Il recut de l'un des féditieux un coup de lance, & plufieurs autres venant fur lui l'épée nue à la main, alloient l'achever, si les tribuns & les centurions ne fussent accourus, & ne l'eusfent tiré des mains de ces forcenés. Othon donna gain de cause aux soldats, en destituant Macer, à qui il envova pour successeur Flavius \* Sa-

> binus consul défigné. Ces (a) troupes mutines étoient charmées de changer

\* Il ne faut pas con-fondre ce consul defigné avec le frere de Vespafien qui portoit les memes noms, deja ancien conful rire , & aduellement prefet de la ville.

fouvent de commandans; & ceux ci (a) Leto milite ad murationem ducum. & ducibus, ob crebras fediriones, tam infeftam milinam afpernantibus, Tac.

quittoient

OTHON, LIV. XIII. quittoient avec plaisir un service, où An. R. 820. toujours en butte à la fédition, ils De J. C. 69. avoient autant à craindre de leurs propres soldats, que de ceux des ennemis.

Depuis qu'Othon s'étoit retiré du L'armée camp, le titre du commandement gé-d'Utnon mal gounéral étoit resté à Titianus son frere : vernée. mais la réalité du pouvoir résidoit dans le préfet du prétoire Proculus. Toute (a) l'habileté de Paulinus & de Celfus devenoit inutile, parce que personne n'écoutoit leurs avis; & le vain nom de généraux qu'ils portoient, ne fervoit qu'à les rendre en quelque façon responsables des fautes de leur imprudent collégue, qui se paroit de leur autorité. Les officiers étoient inquiets & pleins de défiance, voyant les mauvais confeils prévaloir absolument sur les bons. Le foldat avoit de l'ardeur, mais une ardeur indocile, qui le portoit à aimer mieux interpréter les ordres de ses chefs, que les exécuter.

(a) Celfus & Paulinus, ambigui, quod fpretis guum prudemià eorum memo uteretur, inani no-mine ducum, alienz cul-tamen juffa ducum in-

pæ prætendebantur. Tri-buni Centurionesque qui mallet. Tac.

An.R. 820. Ainsi tout se préparoit à une action De J.C. 69. générale, & à la ruine d'Othon.

L'armée de Vitellius étoit campée l'ennemi.

ment de cette armée près de Crémone, & celle d'Othon pour aller à Bédriac, comme je l'ai dit. Proculus résolu d'aller chercher l'ennemi, partit de Bédriac, où il laissa néanmoins subfifter fon camp avec les troupes nécessaires pour le garder; & s'étant avancé à quatre milles, il établit un nouveau camp dans un poste si malhabilement choisi, qu'au mois d'Avril, & dans un pays tout coupé de rivieres, les troupes souffroient de la difette de l'eau. Là on délibéra de nouveau, si l'on iroit présenter la bataille. D'une part Othon par des ordres réitérés pressoit de combattre ; de l'autre les foldats demandoient que leur empereur vînt se mettre à leur tête; plusieurs, que l'on appellât les troupes qui étoient au-delà du Pô à la droite de cette riviere. Il est difficile. dit Tacite, de décider quel étoit le meilleur parti. Ce qui est certain, c'est que l'on ne pouvoit pas en prendre un plus mauvais que celui auquel on se détermina.

Il fut dit que l'on gagneroit le con-

OTHON, LIV. XIII. fluent du Pô & de l'Adda: & comme An. P. 820. De J.C. 60.

ce lieu est au-dessus de Crémone, où campoient les ennemis, il \* femble que le dessein de Proculus sût d'enfermer l'armée de Vitellius entre celle qu'il conduisoit, & le corps de troupes qu'Othon tenoit à Brixellum, Mais pour exécuter ce plan, il falloit filer devant l'ennemi, & lui prêter le flanc: & il paraît que telle étoit la raison pour laquelle Paulinus & Celfus improuvoient cette marche, représentant qu'elle exposeroit des troupes fatiguées par une route de plusieurs milles, & embarrassées de bagages, à être attaquées par un ennemi, qui fortant tout frais de son camp, & ne portant que ses armes & ce qui lui étoit nécessaire pour combattre, auroit sur eux un très-grand avantage. Titianus & Proculus n'avoient rien à répondre à ces raifons; mais ils faifoient valoir l'autorité du commandement suprême, dont ils étoient dépositaires, & ils alléguoient les ordres de l'empereur. En effet, on venoit de recevoir de la

<sup>\*</sup> Je m'exprime ainfi, lieux & par les moure-parce que je juis obligé mens des généraux d'O-d'avouer que c'est là une conjedure, qui m'est sour texte de Tacite. nie par la possion des

OTHON, LIV. XIII. 221 elle ne put soutenir le choc de celle An. R. 820. d'Othon, qui étoit pourtant moins forte en nombre ; & elle auroit été acculée avec beaucoup de défordre & de danger contre les retranchemens du

camp, si la légion Italique ne l'eût forcée l'épée à la main de retourner au combat.

Ce premier trouble n'eut point de fuite. L'armée de Vitellius fe rangea tranquillement & fans confusion. Au (a) contraire du côté d'Othon, les chefs étoient frappés d'un pressentiment finistre, les foldats indisposés contre leurs chefs, tout se trouvoit pêlemêle, combattans, valets, voitures: & le chemin environné des deux parts de fossés escarpés & profonds, auroit été trop étroit même pour une armée qui n'eût eu à faire qu'une marche paifible. Platieurs cherchoient leurs drapeaux, dont ils s'étoient éloignés: cris tumultueux, courtes incertaines, nul rang affigné par les généraux & les

<sup>(</sup>a) Apud Othonianos | querere alii : incertus pavidi duces, miles du- i undique clamor, accurpavini udes, mixa un unaque ciamor, accure vehícula & lixe, & , przerupis utrimque fol-fis, via quiero quoque agmini angula. Circum-tiflero alii figna fua, bantur, Tac. Kin

An.R. 830 officiers; mais felon que chacun fe be J.C. 69 fentoit du courage ou de la timidité, ils fe plaçoient à la premiere ou à la

derniere ligne.

A ce trouble, bien peu propre à affurer les courages, se joignit une fausse joie, qui en amortit encore la vivacité. Tout d'un coup il se répand dans l'armée d'Othon un bruit, que les adverfaires fubitement changes abandonnent les intérêts de Vitellius. On ne scait pas ce qui avoit donné lieu à ce bruit, foit indifcréte légéreté de quelques partifans d'Othon, ou fraude d'émissaires sécrets des amis de Vitellius. Quoi qu'il en foit, les foldats d'Othon qui étoient aux premiers rangs, faififfent cette efpérance, & en approchant des ennemis ils leur font un falut de paix. Ils en recurent des menaces pour réponfe, & en même-tems ils fe rendirent fuspects de trahison à leurs camarades des derniers rangs . qui ne pouvoient deviner le motif d'un procédé si singulier.

Cependant le combat s'engagea par les gens de Vitellius, qui en bon ordre, ferrant leurs files, fupérieurs & pour le nombre & pour la force des combattans, commencerent la charge avec

OTHON, LIV. XIII. vigueur. Ceux d'Othon, quoique dif-An. R.820. persés par pelotons, en plus petit nombre, fatigués d'une affez longue marche, se défendent courageusement. L'action générale se partagea en une infinité de combats particuliers. Dans les endroits embarraffés d'arbres & de vignes, on combattoit diversement, de près, de loin; par bataillons, par compagnies. Sur la chaussée du grand chemin, appellée ailleurs par Tacite Two Hist. la voie Postumienne, on se battoit II: ar. corps à corps. Les combattans en vûe 11. 42. à tous. & se distinguant les uns les autres, faisoient les derniers efforts pour avoir l'honneur de décider par leur bravoure toute la querelle. Négligeant l'usage des javelines, qui se lançoient de loin, ils n'employoient que l'épée & la hache pour mettre en pieces les cuiraffes & les casques, & ils se pousfoient mutuellement jufqu'à ce que les plus foibles fussent obligés de recu-

Entre le Pô & le grand chemin s'étendoit une plaine, où deux légions combattirent vaillanment: la premiere pour Othon, la vingt-&-unieme pour Vitelljus. Celle-ci étoit un vieux corps, depuis long-tems couvert de

Īer.

An. R.820. gloire. L'autre ne s'étoit jamais trou-De J.C. 69. vée à aucune bataille : mais pleine de fierté & de courage, elle brûloit du desir d'acquérir de l'honneur. Elle eut d'abord la fupériorité, & ayant taillé en pieces la premiere ligne de la vingt-&-unieme légion, elle en enleva l'aigle. Ces vieux foldats, outrés de l'affront qu'ils recevoient, rappellerent tout ce qu'ils avoient de force ; & ils fe battirent avec tant de furie, qu'ils mirent en fuite leurs adversaires, après avoir tué le commandant de la légion, Orphidius Benignus, & en avoir pris la plûpart des drapeaux & des enseignes.

D'un autre côté la treizieme légion eut le même fort que la premiere. Un Tac. Hiβ. détachement de la quatorzieme (car 11. 54 656 le corps de la légion ne se trouva point à la bataille) fut pareillement envelopé, & toute la valeur de ces braves gens fuccomba sous l'esfort du grand nombre. Ainsi le parti d'Othon avoit par-tout le dessous : & ce qui en acheva la désaite, sut un corps de Bataves amené par Alphénus Varus, qui après avoir taillé en pieces sur la rive du Pô les gladiateurs dont il a été parlé plus d'une sois, vint prendre en

OTHON, LIV. XIII. 225
flanc l'armée d'Othon, & l'ayant rom-An. R. 820.
pue & percée de part en part, mit le

pue & percée de part en part, mit le demier fœau à la déroute. Les vaincus n'eurent plus d'autre parti à prendre que la fuite, & ils tâchoient de gagner Bédriac, qui étoit à une fort grande diffance. D'ailleurs le tas de corps morts d'hommes & de chevaux couvroient les chemins. C'eft ce qui rendoit la fuite plus difficile, & le camage plus grand. Car dans les guerres civiles on ne faifoit point de prifonniers; vû que ne pouvant devenir efclaves, ils n'auroient été qu'à charge à ceux

qui les auroient pris. Les généraux & les principaux of-

Les generaux & les pinintpatx orficiers de l'armée d'Othon se conduifirent diversement pour ce qui regardoir leurs personnes. Paulinus & Licinius Proculus éviterent le camp, craignant la fureur du soldat: & ils allerent chercher des retraites éloignées, où ils pussements. Vidius Aquila, commandant mens. Vidius Aquila, commandant de la treizieme légion, se trouva mal de n'avoir pas use d'une précaution semblable. Etant entré dans le camp lorsqu'il faitoit encore grand jour, il se vit assailli d'une troupe de séditieux,

De J.C.62.

An. R. 820. qui n'épargnant (a) ni les injures ni les coups, le traitoient de déferteur, & de traître : non qu'ils eussent aucun reproche précis & déterminé à lui faire : mais c'est l'usage de la multitude de rejetter ses fautes & sa honte sur autrui. Tacite ne nous apprend pas ce que devint cet officier. On peut conjecturer qu'il fut fauvé par Annius Gallus, qui seul de tous les chess paroît en cette occasion avoir conservé quelque autorité sur les soldats. Il obtint d'eux par remontrances, par prieres, qu'ils ne voulussent point surcharger le malheur de leur défaite par une fureur inteffine, qui les portât à s'égorger mutuellement ; & qu'ils se missent bien dans l'esprit, que dans tous les cas, foit que la guerre fût finie, foit qu'il fallût reprendre les armes, l'unique reffource des vaincus étoit l'union & le concert: Les foldats fe laisserent appaiser par ces représentations, le calme se rétablit : on distribua les sentinelles & les corps de gardes felon la loi de la discipline. Titianus & Celsus arrivant de nuit au camp, trouverent

(a) Non probris, non manibus abdinent: defertore m proditoremque ficrepant, nullo proprio

OTHON, LIV. XIII.

les choses en cet état, & ne coururent An. R. 820. aucun danger.

Le courage des troupes vaincues Les vainétoit abattu. Les prétoriens seuls, qui mertent, & felon le témoignage de Plutarque, prêtent feravoient mal fait dans la bataille, im-tellius, putoient leur défaite à la trahifon de Plut. Oth. leurs chefs, & non à la supériorité de II. 44. leurs ennemis. Ils disoient « Que la » victoire avoit coûté du sang aux ad-» verfaires : que leur cavalerie avoit » été mise en désordre : qu'on leur », avoit enlevé l'aigle de l'une de leurs » légions. Que d'ailleurs Othon étoit de l'autre côté du Pô avec des for-» ces confidérables : que les légions de » Mœsie, alloient arriver : qu'il étoit resté dans le camp de Bédriac une grande partie de l'armée. Que ces différens corps de troupes au moins n'avoient pas été vaincus, & que si » le fort l'ordonnoit ainfi, il étoit plus honorable de périr les armes à la » main. » Cette fierté des prétoriens ne se soutint que jusqu'au jour. Lorsque les réflexions de la nuit eurent amorti leur feu, ils se rangerent à l'avis des autres, & consentirent à se foumettre au vainqueur.

L'armée de Vitellius s'étoit arrêtée K vi

An. R. 820. à cinq milles de Bédriac, & par con-De J.C. 59. séquent à un mille du camp d'où étoient partis ceux d'Othon pour la bataille. Elle (a) ne s'environna point de retranchemens : ses armes & la victoire lui en tinrent lieu. Mais de quelque confiance qu'elle fût remplie, elle n'attaqua pas le camp des vaineus, foit par la crainte de ne pas réuffir, foit dans l'espérance d'une soumission volontaire.

Cette espérance ne sut point trom-Plur Oth. pée. Le lendemain arriverent Marius Tuc. Celsus & Annius Gallus, chargés de demander la paix fous la condition de reconnoître Vitellius pour empereur. La négociation ne fut ni difficile, ni longue : l'accord fe conclut dans le moment : & les députés étant revenus au camp, toutes les entrées furent ouvertes, & ceux qui avoient combattu pour Othon prêterent ferment à Vitellius. Alors (b) les vainqueurs & les vaincus réunis ensemble, s'embrasserent mutuellement en verfant des lar-

mes. & déteftant avec une joie mêlée

<sup>(</sup>a) Expeditis, & tan- | refque in lacrymas effu-

<sup>(</sup>a) expeditis, or tan-tim ad priklium egreffis, munimentum fuere ar-ma & victoria. Tac. (b) Tum victi victo— (c) Tum victo vict

OTHON, LIV. XIII. 229 de douleur le fort des guerres civiles. An. R. 820. Ils trouvoient réciproquement dans le parti opposé les uns un frere, les autres un ami blesse, dont l'état demandoit leurs foins, & excitoit leur tendresse. Les récompenses, dont l'espoir les avoit flattés, étoient encore incertaines: les blessures, la mort de leurs proches, voilà les fruits qu'ils avoient recueillis. On chercha le corps d'Orphidius, pour lui rendre les derniers honneurs. Ouelques autres furent pareillement enfevelis par ceux à qui ils appartenoient. Le refte des cadavres demeura pourrissant sur la terre.

Othon attendoit à Brixellum des lontaire nouvelles de la bataille. tranquille, & d'Othon. ayant pris son partien cas de disgrace.

D'abord un bruit fourd & triffe lui annonca fon malheur : & bientôt après il Suet. Oth. en reçut la confirmation par un foldat arrivé du combat, qui voyant que l'on faisoit dissiculté de le croire, & que les uns le traitoient de fourbe . les autres de lache, comme ayant fui avant la décision, se perça de son épée aux pieds de l'empereur. L'affection des alii propinquorum vul-nera fovebant. Spe: & li expers, ut non ali-præmia in ambigao: quam mortem morreret. Gerta funera & luclus, Tac.

11. 46.

An. R. 820. troupes pour Othon & leur ardeur Tac. Hit. étoient fi vives , qu'elles n'attendirent point qu'il s'expliquât. De toutes parts il s'éleva un cri pour l'exhorter à avoir bon courage. On lui représenta qu'il lui restoit encore de grandes forces, qui n'avoient point été entamées: » Et » nous-mêmes, ajoutoient les foldats. » nous fommes prêts à tout fouffrir & » tout ofer pour votre fervice. » Et ce n'étoit point la flatterie qui les faisoit parler. Poffédés d'une espece d'enthousiasme, ils ne respiroient que le combat, ils vouloient relever la fortune de leur parti. Ceux qui étoient trop éloignés d'Othon, tendoient les bras vers lui ; ceux qui étoient proches lui embraffoient les genoux.

> Plotius Firmus, préfet du prétoire. l'emportoit encore sur les soldats en vivacité. Soupconnant le dessein d'Othon, il prioit avec instance de ne point abandonner une armée fi fidele, & qui avoit si bien mérité de lui. Il lui disoit : « Que (a) le courage se mon-\* troit plus grand à supporter l'adver-» fité, qu'às'y fouftraire. Que les hom-

> (a) Majore animo tolerari adversa, quam relinqui. Fortes & firenuos, citam contrà for ne properare. Tac.

OTHON, LIV. XIII. 231

mes de cœur & de tête se roidissoient An. P. Arc.

contre la fortune, & malgré ses ri-

» gueurs conservoient jusqu'au bout » l'espérance; & qu'il n'appartenoit

» qu'aux timides & aux lâches de cou » rir au défespoir par pusillanimité.

Tout cela se passoit à la vue des troupes: & felon que l'air du visage d'Othon fembloit annoncer qu'il mollît un peu, ou qu'au contraire il s'affermît dans fa réfolution, les cris de joie ou les gémissemens se faisoient entendre dans toute l'affemblée. Et ce zele n'animoit pas les seuls prétoriens, perfonnellement attachés à Othon. Les légions de Moesse arrivées récemment à Aquilée, s'étoient fait précéder de députés qui annoncoient de leur part même réfolution, même conflance : enforte que l'on ne peut douter qu'il n'eût été aifé à Othon de renouveller une guerre violente, terrible, & dont le succès eût été incertain entre les

vaincus & les vainqueurs.

Mais il avoit eu de tout tems une Plut. Orh.
aversion décidée pour la guerre civile.
On assure que les noms de Brutus &
de Cassus, prononcés devant lui, le
faisoient frémir; & qu'il n'auroit
jamais tenté l'entreptife contre Galba,

An. R. 820. s'il eût été perfuadé qu'elle pouvoit De J.C. 69 fe terminer fans guerre. Ainfi perfiftant dans les mêmes sentimens, il demanda du filence, & parla en ces termes: « Ma (a) vie feroit trop achetée. » fi , pour la conserver , il falloit ex-» poser encore à de nouveaux périls le » courage fidéle & vertueux que vous » me témoignez. Plus vous me mon-» trez de belles espérances, & plus ma

» mortsera glorieuse. Je me suis essayé » avec la fortune : & cette épreuve me

» fusfit. Ne considérez pas combien » cette fortune a peu duré : il est plus

» difficile de se modérer dans un état » de prospérité, dont on n'espére pas

jouir long-tems. C'est Vitellius qui » a commencé la guerre civile : c'est

» à lui que l'on doit s'en prendre de " ce qu'il a fallu que nous combattif-

fions pour l'empire. Il fera beau " pour moi d'avoir été cause que l'on

» n'ait combattu qu'une fois. Je veux

(a) Hunc animum , | pus computaveritis. Difhanc virtutem veftram ultra periculis objicere, nimis grande vitæ meæ pretium puto. Quanto plus spei offenditis, si vivere placeret, tanto

ficilius eft temperare felicitati, quâ te non putes diù ufurum. Civile bellum à Vitellio coepit. & ut de principatu certaremus armis; initiom pulchrior mors erit. Ex- | illic fuit Ne plufquam perti invicem femus, femel certemus, penes ego ac fortuna. Nec tem, me exemplem erit. Hinc me exemplum erit. Hinc

OTHON, LIV. XIII. que la postérité juge d'Othon par ce An. R. 820, De J.C. 69. trait. Vitellius retrouvera fon frere. sa femme, ses enfans. Je n'ai besoin ni de vengeance, ni de consolation. D'autres auront fur moi l'avantage d'avoir possédé l'empire plus longtems: aucun n'y aura renoncé avec tant de générofité. Quoi ! je souffrirai que la fleur de la jeunesse Romaine, que de florissantes armées soient de nouveau taillées en pieces, & enlevées à la République pour ma querelle ? Je suis charmé d'emporter avec moi un témoignage éclatant de » votre zele. Mais fi vous voulez me facrifier vos vies, il est de ma gloi-» re de n'en pas accepter le facrifice. » Ne mettons pas plus long-tems obftacle, moi à votre sureté, vous à ma courageuse résolution. S'étendre » beaucoup en paroles fur le parti que Othonem posteritas æsti- | quam perituri pro me met. Fruetur Vitellius fueritis: fed efte fuperftifratre, coninge, libetes. Nec din moremus, ris. Mihi non ultione, ego incolumitatem vefneque folatiis opus eft. tram , vos conflantians meam. Plura de extremis Alii diutius imperium teloqui, pars ignaviæ eft. nuering : nemo tam fortiter reliquerit. An ego

Pracipuum destinationis meæ documentum habetantum Romanæ pubis, ie, quod de nemine que-ror. Nam incufare deos tot egregios exercitus sterni rurfus & Reipublicæ eripi patiar? Eat hic vel homines, ejus est mecum animus, tam- qui vivere velit. Tac.

An. R. 820. » l'on dit avoir pris de mourir, c'est se De J.C. 69 » rendre suspect de lâcheté. La meil-

leure preuve que je puisse vous donner de ma sermeté à exécuter ce que

» j'ai résolu, c'est que je ne me plains

de perfonne. Car quiconque accufe
 les Dieux ou les hommes, fouhaite

» de vivre. »

Ce discours, prêté par Tacite à Othon, exprime tout le fanatisme du uticide. L'amour de la gloire y domine, & l'intérêt public n'y fait que le moindre rôle, & ne semble amené que par bienscance. J'ose dire que Plutarque a donné de plus belles couleurs à la résolution d'Othon, en lui attribuant pour motif principal & essentiel l'amour de la République. « Si j'ai été y digne (a) de l'empire des Romains, a li Othon des Pièlismos Constitutes de la constitute de la République. « Si j'ai été y digne (a) de l'empire des Romains, a li Othon des Pièlismos Constitutes de la constitute de

dit Othon dans l'historien Grec, je
 dois m'immoler au falut de la Patrie.

» Jesais que la victoiren'est point assu-

» rée décifivement à nos adversaires.

» Mais ce n'est point contre Annibal

Mais ce n'est point contre Annibal,
 contre Pyrrhus, contre les Cimbres,

(2) Ei Ing Popua - Tou sevantions à sela lon ny seconds à Et D | Jun à d'i Novan à cell par à d'i Novan à l'Un propriété de l'année de l'année d'i Novan à l'Un propriété d'i Novan à l'Année d'implier l'andre d'imp

OTHON, LIV. XIII. 235 y que nous combattons pour l'Italie. An. R. 820. » Nous faifons la guerre à des Ro-De J C. 69. » mains: & les uns & les autres vain-» queurs & vaincus, nous nuifons éga-» lement à la patrie. Car le bien de » celui qui remporte l'avantage, est » un mal pour elle. Perfuadez-vous » qu'il est plus glorieux pour moi de » mourir, que de commander à l'Uni-» vers. Car je ne vois pas que je puisse » être auffi utile à la nation en gagnant » la victoire, qu'en facrifiant ma vie » à la paix & à la concorde, & en em-» pêchant que l'Italie ne voie une » seconde journée de Béariac. » Si Othon pensoit comme Plutarque le fait parler, il mériteroit d'être mis au rang des Décius & des Codrus, Mais je crains fort que le langage que lui fait tenir Tacite ne soit plus dans le vrai. L'impatience de fon caractere, & le préjugé qui lui faisoit regarder le λίας άλλα Ρωμά οις | ε γαρ ο ρω τι Ιηλικο TONELLE VTES augolepor TOY P'auziors o PENOS Την πατρωθακόνικους εσομαι κρατησες, Θε αθικε μεν κόνικος - η λικον εστες είμαυ-μενος κό γαρτο αγα- Τον υσερ είζηνς κό Dor TE xparulos ex- o uovo las , x) Tou un έιν η κακό ν έςιν. . . . παλιν ημέραν Τοιαύ-

Suvanas nantion de THY É TIS EL Y TEV I'Ta-

An. R.820. meurtre de foi-même comme la voie De J.C. 69. la plus fûre & la plus courte pour aller à la gloire, paroissent avoir été le principe de sa détermination. Et comment allier dans une même ame la noirceur d'un exécrable parricide. & l'héroïfme fublime du facrifice de fa vie pour le bien de fon pays?

Au reste Othon sit paroître dans les dernieres heures qui précéderent sa mort, le même flegme, & les mêmes attentions pour les autres, que Caton, à qui d'ailleurs il ressembloit si peu. D'un (a) air serein, d'un ton ferme, réprimant les larmes & les plaintes déplacées de ceux qui l'environnoient, il leur parla à tous avec douceur, les exhortant ou les priant, fuivant les différences du rang & de l'âge, de partir promptement, & de ne point aigrir par leur retardement la colere du vainqueur. Il fit donner des bateaux & des voitures à ceux qui s'en alloient. Il brûla les mémoires & les lettres, qui contenoient des témoignages d'un zele trop vif pour lui, ou des reproches

<sup>(</sup>a) Ut cuique ætas aut toritate, fenes precibus dignitas, comiter appellatos, irent propere, neu remorando iram victoris remperflivas fuorum laafperarent, juvenes auc crymas coercens. Tuc.

OTHON, LIV. XIII. capables d'offenser Vitellius. Il diftri- An. R. 820. bua de l'argent, mais avec discrétion & fageffe, & non pas comme un hom-

me qui ne ménage plus rien parce qu'il

va mourir.

Comme il vit que le jeune Salvius Cocceianus fon neveu étoit tremblant & extrêmement affligé, il s'appliqua à le confoler, louant fon bon cœur, & blamant ses craintes. A Vitellius, lui » disoit-il, à qui je conserve toute sa » famille, feroit-il affez ingrat & affez » impitoyable pour ne pas épargner la » mienne ? Je mérite la clémence du » vainqueur par ma promptitude à le délivrer d'un rival. Car je n'attends » pas la derniere extrêmité: & pendant que j'ai une armée qui ne demande qu'à combattre, je sauve à » la République l'effusion du sang Romain. Je (a) me suis fait un affez grand » nom. C'est une assez glorieuse illus-» tration pour une famille nouvelle » telle qu'est la mienne, qu'après les » Jules , les Claudes , les Sulpicius , j'y

(a) Satis fibi nominis, fe. Proindèerecto animo fatis nobilitatis potteris classique ficum. Pool Julios, Claudios, Servios, fe primum in familiam ou unquam, aux nimiùm vam Imperium intulichi meminifier. Tac.

OTHON, LIV. XIII. 939 valets de chambre affurerent qu'il avoit An R. 820. dormi d'un profond fommeil. point du jour il appella un affranchi de confiance, qu'il avoit chargé de veiller à la sûreté des sénateurs & des perfonnes de distinction qui se retiroient, & ayant appris de lui que tout s'étoit passé paisiblement, « Hâte-toi de sor-» tir, lui dit-il, de peur que les sol-» dats ne te regardent comme com-» plice de ma mort, & ne t'en fassent » porter la peine. » Dès que l'affranchi fut dehors, Othon se perça de son poignard au-deffous de la mammelle gauche. Au gémissement plaintif, que la douleur lui arracha, fes esclaves, fes affranchis, & Plotius Firmus, préfet du prétoire, entrerent dans sa chambre ; & il mourut en leur présence de

l'unique coup qu'il s'étoit porté. On célébra incontinent ses funé- Ses funérailles, fuivant ce qu'il avoit deman-railles. Redépar d'inftantes prieres, dans la crain-foldats, dont te qu'après sa mort on ne lui coupât la plusieurs se tête pour la faire servir de jouet à ses exemple. ennemis. Son corps fut porté par les soldats des cohortes prétoriennes, qui le combloient d'éloges, qui versoient . des larmes fur lui, baifant sa plaie & fa main. Quelques-uns se tuerent au-

An. R. 820. près du bûcher, non qu'ils se sentissent De J.C. 69. plus coupables que les autres, non par aucune crainte, mais par tendresse pour leur prince, & par un desir forcené d'imiter la gloire prétendue de sa mort. C'étoit alors une espece de maladie épidémique, que cette fureur de se défaire de soi-même. A Bédriac, à Plaisance, par-tout où il y avoit des troupes, se multiplierent les exemples de ce genre de mort. On éleva près de Brixellum à Othon un monument : dont la fimplicité affuroit la durée. Plutarque dit l'avoir vû plusieurs années après, avec la feule infcription du nom d'Othon. Il mourut après trois mois de regne, le quinze ou le feize avril, achevant sa trente-septieme année. Car il étoit né le vingt-huit du même mois de l'an de Rome sept cent quatre-vingt-trois.

Jugement Ce fut un caractere étrangement
fur fon ca-mélé de bien & de mal, avec cette
ractere.

différence néanmoins, que fes mauvais
endroits, sa débauche outrée, son horrible attentat sur la vie de son prince,
sont des faits constans & avérés; au
lieu que la modération & la douceur,
qui sont honneur à son regne, sont susceptibles d'interprétation maligne &

de

OTHON, LIV. XIII. 241 de doute, par la courte durée de sa An. R. 326. fortune, & par le péril continuel dans De J.C. 69. lequel il la nassa. Il est pourtant vroi.

lequel il la paffa. Il est pourtant vrai, que dans l'administration de la Lusitanie il s'étoit montré capable de bonne conduite, lorsque les affaires faifoient diversion à ses plaisirs. Je laisse Tacite louer fa mort. Sa mollesse, qu'il pouffoit jusqu'à prendre soin de fon ajustement comme une femme, juíqu'à s'arracher les poils de la barbe. & à s'appliquer fur le visage de la mie de pain trempée dans l'eau, afin de se conserver le teint lisse & frais, a été justement blâmée de tous. L'idée peutêtre la plus juste que l'on puisse se former de lui, c'est de le regarder comme une homme extrême, de qui l'on avoit tout à craindre, s'il eût suivi ses premiers penchans; & tout à espérer. s'il eût tourné vers la vertu la vivacité de fon esprit.

Il me reste à rendre compte ici de deux faits, que je n'ai point placés en leur lieu, pour éviter d'interrompre le fil de ma narration. Tacite les raconte à la fuite l'un de l'autre, avant le départ d'Othon pour la guerre.

Un faux Néron troubla l'Asse & la Faux Né Gréce. C'étoit un affranchi, ou même Tac. H.ft. L II, 8.

An. R. 810. un esclave, qui profitant de la variété De J.C. 69. des bruits qui avoient couru fur la mort de Néron . & qui l'avoient rendu incertaine parmi bien des gens, entreprit de se faire passer pour cet empereur. Il lui ressembloit par les traits du visage: il favoit la musique, autre trait de reffemblance : & il étoit d'une audace bien capable d'accréditer la fourberie. Il ramassa, & gagna par de magnisiques promesses un nombre de déserteurs, qui couroient de lieu en lieu, craignant toujours le supplice. & réduits à la derniere misere. Avec eux il s'embarque, & la tempête l'ayant jetté dans une isle de la mer Egée, nommée Cythnus, là il se déclare hautement, attire à fon parti quelques foldats, qui venoient d'Orient avec des congés, fait tuer ceux qui refusent de le reconnoître, & pillant les négocians qui naviguoient fur cette mer, il se sert de leurs dépouilles pour acheter des armes . & les diffribue à des esclaves jeunes & vigoureux qui s'étoient donnés à lui. Bien plus, il osa attaquer un centurion, qui portoit de la part \* Voyej la des légions de Syrie un symbole \* d'a-

poite ci-dell mitié & d'alliance aux cohortes prétoriennes. Sifenna, c'étoit le nom de ce

OTHON, LIV. XIII. centurion, démêlant les artifices du An.R. 820.

fourbe, & appréhendant sa violence. n'eut d'autre ressource que la fuite, & il se sauva de l'île à la dérobée. Cette aventure auroit du désabuser ceux qui s'étoient laissé duper. Au contraire. elle augmenta & répandit la terreur. On ne confidéroit que la puissance d'un homme armé qui se faisoit craindre : & la juste indignation qu'inspiroit l'état actuel de l'empire, disputé entre Othon & Vitellius , le defir d'un changement, l'amour de la nouveauté, inclinoient le vulgaire à s'attacher à un grand nom, fans trop s'informer s'il

étoit usurpé.

Un heureux hazard diffipa l'impofture qui acquéroit des forces de jour en jour. Galba avoit nommé au Gouvernement de la Galatie & de la Pamphylie Calpurnius Asprénas, qui partit d'Italie avec deux galeres de la flotte de Miséne. & vint aborder à l'isle de Cythnus. Aussi-tôt les capitaines des deux galéres sont mandés de la part de Néron. Ils viennent ; & le fourbe composant son visage, prenant un air trifte, invoquant la foi du ferment autrefois prêté en fon nom, les prie de le passer en Syrie ou en Egyp-

An. R.820. te. Soit qu'ils fussent ébranlés, soit DeJ.C. 69. plutôt par ruse & par artifice, ils lui répondirent qu'ils alloient instruire leurs foldats de ces propofitions, & qu'après les avoir préparés par leurs exhortations, ils reviendroient le troilver. Mais ils rendirent compte de tout à Asprénas. Celui-ci à la tête des soldats de ses deux bâtimens, vint attaquer le fourbe, qui se défendit avec courage. & fe fit tuer en combaitant. On l'examina après sa mort, & il ne se trouva personne qui le reconnût-On remarqua seulement dans ses yeux quoiqu'éteints, dans sa chevelure, dans l'air hagard de son visage, quelque chose de féroce, qui convenoit bien à l'audace de son entreprise. Son corps fut porté en Asie, & de-là envoyé à Rome.

Délateur En ce même tems il s'éleva un dépour la la bat confidérable dans le sénat. Compour du les fréquens changemens de prindélateur, ces ouvroient la porte non seulement plus pois à la liberté, mais à la licence, les factions prenoient vigueur, & les plus petites affaires excitoient de grands mouvemens. Vibius (a) Crispus, qui

(a) Vibius Crifpus, opibus, potentia, inge-

OTHON, LIV. XIII. par ses richesses, par son crédit, par An. R. 820. ses talens, s'étoit plutôt acquis un De J.C. 69. nom célébre, qu'une bonne réputation, imploroit la justice du sénat contre Annius Faustus, chevalier Romain, & dangereux délateur fous le regne de Néron. Crifpus vouloit venger Vibius \* Secundus fon frere, ac- \* Voye; à cufé autrefois par Annius : & il s'au-la torisoit d'un sénatusconsulte récent. qui avoit ordonné que l'on fit le procès aux délateurs, & (a) qui vraie toile d'araignée, arrêtoit les foibles. & laissoit passer les puissans. Annius n'étoit pas du nombre des forts. & il avoit un adversaire redoutable, qui entraîna tout d'un coup une grande partie de ses juges, jusques-là qu'ils se trouvoient disposés à le condamner même fans l'entendre. Au contraire, il y en avoit plusieurs, auprès desquels rien ne favorisoit plus l'accusé, que la trop grande puissance de l'accusateur. Ces derniers vouloient que l'on donnât du tems à Annius. que l'on dressat les informations, & que tout odieux & tout coupable qu'il

 <sup>(</sup>a) Id Senatusconsultum variè jactatum, & prout potens vel inops reus inciderat, infirmum aut validum retinebatur. Tac.

An.R. 820 pouvoir être, il fut écouté dans fes De.J.C. 69. défenfes. D'abord ils prévalurent, & ils obtinrent que le jugement fût remis à une autre féance. Enfin Annius fut condamné, au grand regret de plufieurs, qui se fouvenoient d'avoir vû Crispus exercer le même métier, & s'y enrichir. On (a) trouvoir trèsbon qu'Annius sût puni de ses crimes: mais on haissoit la personne du vengeur.

Je reviens à l'ordre des faits, & je

passe au regne de Vitellius.

(a) Nec poena criminis, fed ultor displicaber.





## HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS, DEPUIS AUGUSTE

Jusqu'a Constantin.

VITELLIUS.

LIVRE XIV.

§. I.

Les troupes vaincues offrent inutilement l'Empire à Virginius. Danger extrême que courent les Sénateurs amnés de Rome par Othon, et restés à Modène. Vitellius est reconnu dans Rome très-paisiblement. L'Italie ravagée par les vainqueurs. Vitellius reçoit en Gaule les nouvelles de sa L iiij victoire. Il donne l'anneau d'or à son affranchi Asiaticus. Il est reconnu de tout l'Empire. Il reçoit de Blésus un cortége Impérial. Il donne à son fils le nom de Germanicus. Il use de clémence envers les chefs du partivaincu. Il fait tuer plusieurs Capitaines du même parti. Multitude de fanatiques dissipée. Gourmandise de Vitellius. Il fait tuer Dolabella. Modestie de la femme et de la mere de Vitellius. Cluvius accusé obtient la punition de son délateur. Vectius Bolanus va commander les légions de la Grande Bretagne. Vitellius sépare les légions vaincues, et les éloigne de l'Italie. Il casse les Prétoriens. Corruption de la discipline parmi les troupes victorieuses. Sédition entre elle et combat sanglant. Mouvement séditieux contre Virginius. Vitellius fait une grande résorme dans ses troupes. Il visite le champ de Bédriac. Vitellius honore la mémoire deNéron. Ordonnance pour défendre aux Chevaliers Romains le métier de Gladiateur. Valens et Cécina désignés Consuls. Désolation par tout où passoitVitellius.Carnaged'ungrand

nombre de gens du peuple tués par les soldats. Trouble et effroi dans Rome. Entrée de Vitellius dans Rome. Il harangue le Sénatet le Peuple. Il se montre bassement populaire. Il se montre assidu au Senat, et s'y comporte modestement. Ordonnance de Vitellius en faveur des Nobles rappellés d'exil. Le séjour de Rome acheve de corrompre la discipline parmi les légions victorieuses. Seize cohortes Prétoriennes et quatre cohortes de la ville levées parmi les troupes de Germanie. Les soldats demandent le supplice de trois des plus illustres chefs des Gaules. Folles dissipations. Misére de Rome. Naissance et premiers emplois de Vespasien. Il envoie son fils à Rome pour porter son hommage à Galba. Tite apprend en chemin la mort de Galba, etretourne vers son pere. Tite consulte l'Oracle de Phaphos. Prétendus présages de l'élévation de Vespasien.Les prophéties du Messie appliquées à Vespasien et Mucien. Les esprits s'échauffent parmi les légions d'Orient en faveur de Vespasien. Il veut attendre la décision de la querelle entre Othon

250 SOMMAIRE.

et Vitellius. Après la mort d'Othon, Vespasien balance encore. Discours de Mucien à Vespasien. Vespasien se laisse persuader d'accepter l'Empire. Son foible pour la divination. à Il est proclamé par les légions d'E-! gypte, de Judée, et de Syrie, et reconnu dans tout l'Orient. Grand Conseil à Beryte. Préparatifs de la Guerre. Départ de Mucien, et son plan de guerre. Vexations exercées par lui sur les peuples. Toutes les légions de l'Illyrie se déclarent pour Vespasien. Caractere d'Antonius Primus. Foiblesse et langueur des premiers mouvemens que se donne Vitellius.Enfinil met les légionsGermaniques en campagne. Cécina s'arrange pour trahir Vitellius.

An R. 820.

De J. C. 69.

Les trou

Est trou

Est trou

Est paifble possessible pas Vitellius en mettoit pas vitellius en

VITELLIUS, LIV. XIV. 251 emportemens, elles voulurent le pro-An.R. 830. clamer empereur, & le preffoient De J.C. 69.

avec menace d'y consentir. Virginius étoit trop sensé pour accepter l'empire fur les offres d'une armée vaincue, après l'avoir refufé lorfqu'il lui étoit présenté par des légions victorieuses. Les féditieux demanderent au moins qu'il se chargeat d'aller négocier leur accord avec Cécina & Valens, Mais il ne pouvoit le faire sans s'exposer à un grand péril, hai comme il étoit des armées Germaniques, qui croyoient avoir été rebutées & dédaignées par lui. Il chercha done à éluder les inftances qu'on lui faisoit, & il fut assez heureux pour trouver le moment de s'échapper par une porte dérobée. Les mutins se voyant abandonnés, prirent enfin le parti de se soumettre aux vainqueurs.

Il ne resta donc plus de guerre: mais Danger le calme ne sut pas tout d'un couprté extreme tabli, & une grande partie du sénat, les Sénature qu'Othon avoit amenée avec lui de seus, amenée de les des la Modéne, courut me par oun extrême danger. Lorsque la nou-teis Modévelle de la bataille de Bédriac & de ne. et a Modévelle de la bataille de Bédriac & de ne. et a Modévelle velle de Vitellius arriva, les fol- II. 52. Hist. dais qui étoient dans Modéve, la re-

De J.C. 69.

An. R. 820. jetterent comme un faux bruit; & perfuadés que les fénateurs étoient ennemis d'Othon, ils observoient leurs discours ; ils interprêtoient en mal toutes leurs démarches & jusqu'à leurs moindres gestes; & par des reproches & des discours injurieux ils cherchoient l'occasion de faire naître une querelle. qui les autorisat à courir aux armes & à répandre le sang. C'étoit un grand péril pour les fénateurs : & d'une autre part ils craignoient, s'ils ne se rangeoient pas affez promptement du côté de la fortune, que le vainqueur ne les accusat de froideur & d'indifférence pour ses succès & pour sa personne. Dans cet embarras, ils (a) s'affemblerent, chacun ne fachant trop à quoi fe déterminer, & croyant rendre son tort plus léger en le partageant avec un grand nombre de compagnons. Leurs inquiétudes furent encore surchargées par une députation en grand appareil. que leur fit le fénat de la colonie de Modéne, qui vint leur rendre des ref-

res. Onerabat paven- | honore, Tac.

(a) Trepidi & utrim- | rium curas ordo Mutique anxi cocunt, ne-mo privasim expedito-sonfilo ; inter multos ; focierare culpæ tutio-focierare culpæ tutioPITELLIUS, LIV. XIV. 253
pects déplacés, les appellent peres An. R. 852
conscripts, & leur offrant des armes Del. C. 65.
& de l'argent. Rien n'étoit plus éloigné de leur penée, que d'accepter de
pareilles offres. Mais ils favoient mieux
quels partis ils ne devoient pas prendre, que celui auquel il leur convenoit de s'arrêter: & après une longue
délibération, & bien des débats qui
fe passent fans rien conclure, ils se
transporterent à Boulogne pour y tenir de nouveau conseil, & gagner du
tems.

Ils tâcherent d'abord d'acquérir de plus grands éclaircissemens, & ils envoyerent fur tous les chemins des hommes fårs pour interroger ceux qui feroient en état de leur donner les nouvelles les plus fraîches. Un affranchi d'Othon leur apprit qu'il venoit de quitter fon maître encore vivant, mais résolu de rompre tous les liens qui l'attachoient à la vie. & ne songeant plus qu'à la postérité. Ce rapport, en même-tems qu'il remplit les sénateurs d'admiration, fixa leurs incertitudes : & ils crurent pouvoir fans rifque se déclarer en faveur de Vitellius. Déja le frere du nouvel empereur, qui étoit au milieu d'eux, recevoit les

m.R. 820 complimens & les félicitations : lorf-De J. C 69 que Cénus, affranchi de Néron, vint par un impudent mensonge jetter de nouveau le trouble dans les esprits. En passant parBoulogne, il assura que la quatorzieme légion furvenue depuis le combat, & fortifiée par la jonction des troupes qui étoient à Brixellum. avoit attaqué les vainqueurs, les avoit taillés en pieces, & ramené la fortune au parti d'Othon. L'intention de Cénus, en inventant une fourberie fi criminelle en pareille circonstance, n'étoit autre que de faciliter son retour à Rome, & de faire respecter les ordres qu'il avoit d'Othon, adressés aux maîtres des postes. Il subit peu de jours après la juste peine de sa témérité. & fut mis à mort par ordre de Vitellius. Mais dans le moment les foldats attachés à Othon ayant pris la nouvelle de Cénus pour véritable, le péril des fénateurs devint plus grand que jamais. Ce qui augmentoit leur frayeur, c'étoit la démarche qu'ils avoient faite de quitter Modéne comme par délibération commune : ce qui mettoit Othon en droit, supposé qu'il vécût encore & qu'il fût victorieux, de les traiter en déserteurs. Ils ne s'assemblerent

VITELLIUS, LIV. XIV. 255
plus; chacun ne fongea qu'à fa fûreté An.R.820.
perfonnelle: jufqu'à ce qu'une lettre
de Valens les mit en tranquillité. Et
la mort d'Othon étoit accompagnée
de circonftances si remarquables, qu'il
n'étoit pas possible que la nouvelle
n'en sût bientôt répandue & consta-

tée. A Rome il n'y eut pas le moindre Virellius trouble, ni le moindre mouvement dans Rome On célébroit actuellement des jeux en très-paisil'honneur de Cérès. Lorsque l'on fut blement. averti au théâtre qu'Othon étoit mort. & que Flavius Sabinus préfet de la ville avoit fait prêter à toutes les troupes qui lui obéiffoient le ferment de fidélité au nom de Vitellius, on applaudit au nouvel empereur : le peuple porta dans tous les temples les images de Galba, ornées de fleurs & de branches de laurier, & on éleva un amas de couronnes en forme de tombeau près du Lac Curtius à l'endroit où ce prince avoit été massacré.

Dans le Sénat, on déféra par un feul décret à Vitellius tous les droits & tous les honneurs que les empereurs précédens avoient acquis fucceffivement dans un regne de plusieurs années. On y ajouta des éloges & des

An.R. 820, actions de graces aux armées de Ger-De J.C. 69. manie, & l'on ordonna une députation pour aller porter l'hommage de la Compagnie à Vitellius, & le féliciter de son avénement à l'empire. On lut une lettre de Valens aux confuls , qui parut affez modeste. On trouva encore plus de modeftie dans le filence de Cécina.

L.Italie

Rome ne ressentoit donc point alors ravagée par les maux de la guerre. Mais l'Italie en fouffrit autant, que si elle eut été en proie à une armée d'ennemis. Les troupes de Vitellius se dispersant dans les villes municipales & dans les Colonies . voloient, ravageoient, n'épargnoient pas plus le facré que le profane, & joignoient aux pillages les excès de la débauche la plus outrageuse. Ils ne se contentoient pas de satisfaire les différentes passions qui les portoient euxmêmes à toutes fortes de crimes : ils prêtoient encore leur cruel ministere à quiconque vouloit l'acheter : & à la faveur de cette licence universelle; des bourgeois se donnant pour soldats tuerent leurs ennemis particuliers. Les foldats eux-mêmes connoissant le pays. s'arrangeoient pour aller faccager les terres qu'ils savoient bien tennes, &

VITELLIUS, LIV. XIV. 257
les maisons opulentes, réfolus, s'ils An.R.8300. trouvoient de la résistance, de faire DeJ.C.69. main-basse sur les maîtres. Leurs (a) chess, foibles & dépendans, n'osoient s'opposer à de si grands désordres. Cécina, moins avide que son collègue; étoit plus vain & plus porte à statter le foldat : Valens décrié pour ses rapinese, sermoit les yeux sur les fautes de

ceux qui ne faisoient que l'imiter. Vitellius n'apprit sa victoire, que lorsqu'il étoit déja en pleine marche, reçoit en s'avançant vers l'Italie. Il menoit avec nouvelles lui tout ce qui étoit resté de forces sur de sa vicle Rhin depuis le départ de Valens & de Cécina, ayant fait à la hâte de grandes levées dans les Gaules, pour conferver l'ombre & les noms des légions, réduites à un très-petit nombre de vieux foldats. Il joignit à ses troupes de Germanie un corps de huit mille hommes levés dans la Grande Bretagne, & il partit, chargeant Hordéonius Flaccus du foin de garder les bords du fleuve, & d'empêcher les

jours de marche, il reçut la nouvelle (a) Obnoxiis ducibus, Valens ob lucra & quest & prohibere non aufis. Minus avaritie in Ceci-nae et am culpae diffina, plus ambitionis:

courses des Germains. Après quelques

An. R. 820. de la bataille de Bédriac . & de la mort De J.C. 69. d'Othon. Auffi-tôt il en fit part à fon armée convoquée par ses ordres, & il combla d'éloges les foldats à la valeur desquels il étoit redevable d'une fi belle victoire.

Son affranchi Afiaticus, qui avoit ll donne l'anneau un très-grand ascendant sur son esprit, d'or a fon affranchi Afiaticus, Tac. Hift. II. 57.

profita de cet heureux moment pour commencer l'édifice de fa fortune. Ouelques foldats gagnés par fes intri-Suet. Vit.12. gues, & suivis de tous les autres, demanderent pour lui l'anneau d'or à Vitellius. Sa faveur auprès de son maître étoit ancienne, & avoit eu pour origine la fociété des plus horribles débauches. L'esclave se lassa le premier, & s'enfuit. Vitellius l'avant retrouvé à Pouzzoles, le mit aux fers, & enfuite le vendit à un maître d'escrime, qui faifoit métier d'aller de ville en ville amuser le peuple par des combats de gladiateurs. Bientôt il le reprit des mains de ce nouveau maître, & enfin il l'affranchit, lorfqu'il fut devenu proconful de Germanie. Tel étoit celui pour qui une armée romaine demandoit la dignité de chevalier. Vitellius lui-même en eut honte, & il protesta qu'il ne déshonoreroit point l'ordre

VITELLIUS, LIV. XIV. 250 des chevaliers en leur donnant un si An R. 820, De J. C. 69, indigne confrere. Mais imbécille, fans fermeté, sans principes, le même jour pendant fon repas il accorda aux follicitations de ses compagnons de table ce qu'il avoit refusé aux prieres de son armée. Afiaticus ainfi tiré de la bafsesse abusa insolemment de son crédit, & devint parses exactions un des principaux inftrumens de la misere publique : jusqu'à ce que la ruine de son maître entraîna la fienne, comme nous le dirons ailleurs.

Tout l'empire reconnut Vitellius. Les légions d'Orient commandées par cont.u de Les légions d'Orient commune le fout l'en-Mucien en Syrie, & par Vespassien en pire. Judée, lui prêterent ferment. Il y eut Tac. feulement quelque mouvement dans la Mauritanie, dont l'intendant Luceius Albinus se voyant à la tête d'un corps de troupes confidérable, donna l'effor à fon ambition, & projetta de se rendre maître de la province dont il n'avoit qu'une administration précaire. Déja il portoit même ses vûes sur l'Espagne. Mais sa vanité, qui lui sit défirer la pourpre royale, & prendre le nom de Juba, aliéna de lui les esprits, & il fut affaffiné par fes propres partifans. Vitellius content du fuccès, ne

An.R. 820, fit aucune recherche ultérieure à ce De J.C. 69. sujet. Incapable (a) de tout soin, les plus grandes affaires obtenoient à peine de lui un moment d'attention.

Dès qu'il fut instruit de sa victoire, Il recoit de Blefus il quitta fon armée, & la laiffa contiun corrège Imperial.

nuer sa route. Pour lui il s'embarqua fur la Saône, sans cortége impérial, fans officiers, fans maifon, & n'attirant les regards que par l'indigence de sa premiere fortune. Junius Blesus, gouverneur de la province Lyonnoife, homme d'un grand nom, de mœurs magnifiques, & d'une richesse proportionnée, remédia à l'indécence de l'état où paroissoit le prince, & venant à sa rencontre, il lui donna un train digne de fon rang. Vitellius, bas & envieux, au lieu de scavoir gré à Blésus de ce service, n'en concut pour lui que de la haine, qu'il cachoit néanmoins fous des careffes flatteufes & ignobles.

Arrivé à Lyon, il y fut bientôt re-II donne à fon fils le joint par fon armée, à laquelle il ordonna d'aller recevoir fon fils encore manicus. enfant, qu'on lui amenoit de Rome.

> Il l'attendit dans le camp, & en pré-(a) Brevi auditu quamvis magna transibat,

impar curis gravioribus, Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 261 fence de tous les foldats il le prit fur An. R. 820.66 fes genoux, il l'enveloppa de fa cafaque militaire, il lui donna le nom de Germanicus, & tout l'appareil convenable au fils d'un Empereur: honneur d'un moment, foible compenfation pour la difgrace cruelle qui éroit réfervée au pere & au fils dans peu de mois.

Vitellius trouva dans la ville de 11 use de Lyon les généraux de ses armées vic-clémence envers les torieuses, & les chess du parti vaincu. chess du Il combla d'honneurs Valens & Céci- parti valuna. & leur fit prendre place aux deux côtés de fa chaise curule. Suétonius Paulinus & Licinius Proculus n'obtinrent audience qu'après bien des délais & bien des refus : & lorfqu'ils y furent admis, humiliés & tremblans ils employerent les moyens de défense que le caractere du vainqueur leur fembloit rendre nécessaires. & pour fauver leur vie ils trahirent leur honneur. Il s'accuferent eux-mêmes d'infidélité, & ils prétendirent avoir favorisé la victoire de Vitellius en présentant à la bataille les troupes d'Othon fatiguées d'une longue marche, & embarraffées d'équipages & de voituces.

An. R. 820. Vitellius (a) les crut fur leur parole : De J.C.69. & la sidélité obtint sa grace sous le masque de la persidie. Salvius Titianus frere d'Othon ne courut aucun danger. L'étroite liaison du sang. & une molle incapacité, lui fervirent de fauve-garde. Il ne paroît pas que Marius Celfus ait éprouvé de plus grandes difficultés. Peut - être Vitellius fe croyoit-il obligé envers lui des démarches qu'il avoit faites auprès des légions vaincues, pour calmer leur fierte, & les déterminer à une prompte foumission. Il lui conserva même le confulat, auguel Celfus avoit droit par la destination de Néron ou de Galba qu'Othon avoit déia respectée. Galerius Trachalus fut attaqué par des délateurs: mais il trouva une protection dans Galéria, épouse de Vitellius, qui semble avoir été sa parente.

Il fait tuer plufieurs Capitaines du même parti.

Les officiers fubalternes ne furent pas traités par Vitellius avec la même indulgence que leurs chefs. Il fit tuer plufieurs capitaines, qui s'étoient fignalés par leur zele pour Othon: & cette rigueur lui nuifit beaucoup, en aigriffant la mauvaise disposition qu'a-

(a) Vitellius credidit de perfidia, & fidem absolvit. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 263
voient contre fon fervice les légions An.R.8.s.,
voient contre fon fervice les légions An.R.8.s.,
voient contre fon fervice les légions An.R.8.s.,
voient Du refle il ne vexa point par des
confications les familles qu'il pouvoit
regarder comme ennemies. Les biens
de ceux qui étoient morts les armes à
la main pour Othon pafferent à leurs
héritiers, ou aux légataires qu'ils
avoient infitués par teltament.

Vitellius en usa de même à l'égard Multitude d'une multitude rebelle & fanatique , de fanariqu'avoit ameutée dans le pays des fée, Boiens un certain Maricus, homme de la lie du peuple, qui prenoit les titres de libérateur des Gaules & de Dieu Sauveur. Cet enthousiasme ayant affemblé huit mille de fes compatriotes. étendoit la féduction jusques chez les Eduens, & il en avoit entraîné les cantons les plus voifins dans la révolta. La nation Eduenne, puissante & illustre entre toutes celles de la Gaule, arrêta le progrès du mal, & ayant levé des troupes, & recû de Vitellius un renfort de quelques cohortes, elle diffipa aisément un amas confus de paysans mal disciplinés. Maricus sut pris dans le combat, & ensuite exposé aux bêtes: & comme elles l'épargnerent, le vulgaire imbécille le regardoit déja com-

An. R. 820. me protégé des Dieux & invulnérable. De J. C. 69. Mais il ne fut pas à l'épreuve des coups de lances, dont il fut percé sous les yeux de Vitellius. Le supplice du chef termina toute l'affaire : & aucun de ses partisans ne sut recherché ni inquiété.

Vitellius n'avoit pas pour l'argent Gourmandise de Vitellius. Zenar.

une avidité tyrannique. Il fit remife des restes des impositions qui n'avoient pas encore été pavées. Il ne fit point de recherches contre ceux qui avoient recû des gratifications de ses prédécesfeurs, & il leur permit d'en jouir paifiblement. Il ne conservoit point non plus une haine amere contre la mémoire de Galba & d'Othon, qui avoient été ses ennemis, & il laissa courir dans le commerce les monnoies empreintes de leurs images, auffi-bien que celles de Néron. Voilà quelques traits louables, s'il ne les eût pas déshonorés par le m lange des actes les plus bas, &

Tuc. Hift.e 1 particulier par la gourmandise, qui écoit sa passion favorite, & qu'il portoit Sect. Viv. 3 (a) jusqu'aux excès les plus honteux.

(a) Epularum forda arque inexplebilis libido.
Ex urbe atque Iralia irritamenta gula gedatiamenta gula gedatantur, strepentibus ab

П

VITELLIUS, LIV. XIV. 265

Il ne se croyoit Empereur que pour An. R. 820. manger. Il faisoit réguliérement quatre repas par jour, & tous amples & abondans: déchargeant, comme je l'ai déia dit, son estomac par le vomissement, afin d'en exiger perpétuellement le service. Il mettoit à contribution toutes les terres & toutes les mers. d'où on lui apportoit sans cesse tout ce qu'elles produisent de plus exquis en gibier & en poisson. Les pays par où il paffoit étoient ravagés : les premiers & les plus riches citoyens des villes, ruinés par les frais excessifs qu'il leur falloit faire pour le recevoir chez eux. Il partageoit pourtant la dépense d'une seule journée entre plusieurs mattres: il dînoit chez l'un, foupoit chez l'autre. Mais la taxe étoit forte, & l'on ne pouvoit lui donner de repas qui ne coutât quatre cent mille sesterces, ou cinquante mille francs. Ses convives succomboient sous la fatigue de la bonne chere: & Vibius Crispus y ayant. gagné une maladie qui le dispensa de se trouver à ces festins meurtriers, s'en félicitoit en disant : » J'étois mort, si » ie ne fusse tombé malade. »

Pour réunir ici tout ce qui regarde cette monstrueuse gloutonnerie, j'a M

DeJ, C, 69.

An.R. 820. joûterai quelques détails que nous fournatioient Suetone & Dion. L. Vitellius donna à l'empereur fon un repas, dans lequel furent fervis deux mille poissons & fept mille oifeaux des plus rares et des plus exquis. l'empereur lui-même dédia folemnelment un plat d'argent, qu'il nommoit, à cause de sa grandeur immenfe, le bouclier de Minerve: & il le rempli, uniquement de foyes d'un poiffon très-fin, de cervelles de Paons & de Faifans, de langues d'oifeaux à plumage rouge, que les anciens appelloient Phanicopteri: & de laitances de murénes. Ce plat fut confervé, comme un monument remarquable, jusqu'au tems de l'empereur Adrien, qui le fit fondre. La dépense d'une table servie de cette facon étoit énorme, comme il est aisé de le juger, & Dion l'évalue à neuf cens millions de festerces, qui font \* cent douze millions cinq cent mille livres tournois, pendant les huit mois du regne de Vitellius. On feroit porté à croire que sa table pouvoit lui suffire, & qu'il se nourrissoit

<sup>\*</sup> La meme somme est | me comprenant toutes les enoncée dans Tacite, folles depenses de Vtrel-Hift. 11. 95, mais com- lius.

VITELLIUS, LIV. XIV. 267
affez bien pour ne manger qu'à fes re- An. R. 822,
ps. Toute occafon lui étoit bonne.
Dans les facrifices, il enlevoit prefque
de deffus les charbons les chairs des

Dans les facrifices, il enlevoit presque de dessus les charbons les chairs des vistimes & les gâteaux sacrés. Si dans une rue il voyoit étalés & mis en vente des restes, des viandes cuires de la veille, il y portoit la main, & en mangeoit tout en marchant. Sous un tel empereur la discipline ne pouvoit manquer de se corrempre. Le (2) soldat invité par son exemple, & méprisant sa personne, se livroit à la licence, & neyoit dans les plaisirs l'habitade du ravail & l'exercice de la verru.

Pour ajouter la haîne au mépris, Virellius à la baffeffe de sa conduite joignir la cruamé. Tacite sain enendre qu'il ne s'y porta pas d'abord de lui-même, & qu'il (é) y sut excité par les nauvais confeils de son frere, & par les leçons de tyramue que lui donnerent les gens de cour. Mais il avoi, un caractere bien susceptible de parcilles impressons. Presque austi suppide que Claude, iln'en avoix pas l'instint de bonté : & cette ame noble & lâche sur le d'Degencrabat l'abo.

18 d'aéron facti, re avoix pas l'instint superiorie vierue nilles affise los inopenabes dominadine volopatum à l'instintingue de l'acconemptu ducis, Tac.

M'il

An. R. 820. voit non feulement craindre, mais haïr.

Il fait ruer Dolabella,

Dolabella en fit la premiere épreuve. Héritier d'un grand nom, parent de Galha, par lequel quelques-uns avoient crû qu'il pouvoit être adopté, il étoit devenu par ses raisons, comme ie l'ai dit, suspect à Othon, qui l'avoit rélégué à Aquinum. La mort d'Othon fembla à Dolabella le fignal de sa liberté, & il rentra dans Rome. Plautius Varus, ancien préteur, l'un de ses intimes amis, eut la noirceur de l'accuser à ce sujet devant Flavius Sabinus préfet de Rome, & de lui imputer d'avoir voulu en rompant ses chaînes se montrer aux vaincus comme un chef prêt à se mettre à leur tête. Il le chargea encore d'avoir tenté la fidélité de la cohorte qui gardoit Offie. C'étoient des allégations sans aucune preuve : & l'accufateur lui-même touché de remords rétracta ses calomnies, & chercha, mais trop tard, à réparer le mal qu'il avoit fait. Flavius Sabinus se trouva fort embarasse, & ne savoit trop quel parti prendre. Triaria, épouse de L. Vitellius, femme impérieuse & violente au-delà de la portée ordinaire de son fexe, l'effraya par fes discours, & lui

VITELLIUS, LIV. XIV. 269 fit fentir à quel danger il s'exposoit, An. R. 320. s'il prétendoit se faire une réputation de clémence aux dépens de la fûreté du prince. Sabinus, (a) doux par caractere, mais peu ferme, & aifé à ren-

verser par la crainte, pour ne point paroître favoriser l'accusé, le poussa dans le précipice, & le chargea beaucoup dans le compte qu'il rendit de

fon affaire à l'empereur.

J'ai dit que Pétronia, autrefois mariée à Vitellius, s'étant féparée de lui, avoit été prife pour épouse par Dolabella. C'étoit un ancien sujet de haine; que Vitellius n'avoit pas oublié: & la crainte s'v joignant, il réfolut de se défaire d'un rival odieux & redoutable. Il manda Dolabella . & donna des ordres fécrets à l'officier qui devoit l'accompagner, de le mener par Interamna, & de le tuer dans cette ville. Le délai parut trop long au meurtrier, & dans la premiere hôtellerie il le renversa par terre & le poignarda. Cet acte de cruauté donna une impreffion finistre du nouveau gouverne-

<sup>(</sup>a) Sabinus fuopte ingenio mitis, ubi formido inceffiffet, facilis mutatu, & in alie-

Triaria (a) porta une grande partie

An. R. \$20. ment, qui commençoit à se faire connotre par des telles prémices.

Modestie de . 11.64.

la femme & de l'indignation publique. Son audace de Virellius, devenoit encore plus choquante par le contrafle que faifoit avec elle la douceur de Galéria, épouse de l'empereur, qui évicoit d'augmenter par des manieres dures la douleur des infortunés. Ei Sextilia, mere de Vitellius, fe faifoit pareillement estimer par une vertu digne des meilleurs tems. Aux premieres lettres qu'elle reçut de fon fils parvenu à l'empire, & décoré du nom de Germanicus, elle di: qu'elle n'avoit pas mis au monde un Germanicus, & que Vitellius étoit le nom de fon fils. Et dans la fuite ni les attraits d'une si haute fortune, ni les empressemens de toute la ville à lui faire la cour, ne purent la tirer de la modeftie de fon état. Inaccessible à la joie,

> modeflum ex prepinquo Galeria , Imperatoris uxor, non immix'a trismoris. Dixiste quin fit. Tac.

(a) Triariæ licentiam ; fui epistolas , ferebatur , non Cermanicum à fe, fed Vitellium geneum. Nec tillis pofica formuze il lecebris , aut tibus: et pari proii- ambitu civirais in gau-tate mater Vitellio- dium evica, domás rum Sextilia, antiqui (uæ tautum adversa senVITELLIUS, LIV. XIV. 271
elle ne sentit que les malheurs de sa An.R. 320.
De J.C. 69.

maison.

der.

Cluvius Rufus, proconful d'Espa- Cluvius gne, vint joindre Vitellius déja forti accufé, obde Lyon. Il n'étoit pas sans inquieru-nition de, fachant qu'on avoit voulu le ren-fondelateur dre suspect, comme ayant tenu une 11. 65. conduite flottante & incertaine entre les deux contendans à l'empire, avec le dessein sécret de se faire à lui-même en Espagne un établissement indépendant. Cluvius étoit un homme d'esprit & de reffources, riche, accrédité: & il prévalut tellement qu'il obtint meme la punition de son délateur, qui étoit un affranchi du prince. Il ne fut pas néanmoins renvoyé à fon gouvernement: ce qui pourroit faire soupçonner, fi Tacite n'affuroit politivement le confraire, qu'il refla quelque défiance dans l'esprit de Vitellius. Quoi qu'il en foit, Cluvius demeura à la fuite de l'empereur & gouverna encore quelque tems l'Espagne, sans y rési-

Trébellius Maximus, commandant Bolans des légions de la Grande Bretague, commatne fut pas traité d'une façon si hono de les lérable. La rébellion de son armée l'a- grandessevoit forcé de s'enfuir, & de venir por-tagne.

An.R. 820. ter ses plaintes à Vitellius. Elles ne supour successeure de deveutées, & on lui donna pour successeure Vectius Bolanus, homme peu capable de rétablir la discipline parmi des séditieux, mais (a) exempt de vices, ennemi de l'injustice & de la violence, & qui, s'il ne squt pas faire respecter son autorité, du moins sit aimer sa personne.

Vietthe le Le fierté des légions vaincues donpare les le noit de l'inquiétude à Vitellius. Il pagions vaincues, & les roissoit que leur soumission forcé e n'artioigne de tendoit que l'occasson de secouer le Vialie.

jong de la contrainte pour se tourner en révolte. Les mesures furent sugment prises pour prévenir le mai sans trouble, & sans recourir aux voies de rigneur. Il étoit dangereux que ces troupes ne se concertassent en restant ensemble : on les sépara. La quatorzieme légion, qui se montroit la plus intraitable, & qui prétendoit même n'avoir pas été vaincue, parce qu'en esset lelle ne s'étoit trouvée que par détachement à la batuille de Bédriac, su renvoyée dans la Grande Bretagne, d'où Néron l'avoit tirée. Les autres furent pareillement éloignées de l'Ita-

(a) Innocens Bolanus, et nullis delictis invifus, saritatem paraverat loco auctoritatis. Tac. Agr. 16

VITELLIUS, LIV. XIV. 272 lie , & placées à de grandes distances : An. R. 820 à l'exception de la treizieme, qui eut ordre de travailler à conftruire des amphithéatres à Crémone & à Boulogne, pour des combats de gladiateurs, que Valens & Cécina devoient donner dans ces deux villes. Car(a) iamais Vitellius n'étoit tellement occupé des affaires, qu'il oubliat les plaifirs. Les cohortes Bataves, qui étoient prefque en guerre ouverte avec la quatorzieme légion, furent d'abord commandées pour l'accompagner : le deffein étoit qu'elles euffent occasion par une contradiction fréquente d'en matter la fierté. Elles ne s'acquitterent que trop bien de cette commission, & dans Turin une aventure fortuite avant réveillé la haine réciproque entr'elles & la légion, peu s'en fallut que la querelle ne s'échauffât au point de se décider par les armes. Ce fut donc une nécessité de séparer ces troupes ennemies, & l'en envoya les cohortes Bataves en Germanie, où nous les retrou-

verons dans la fuite, & où nous les

verrons devenir le principal appui de la révolte de Civilis. Pour ce qui est (a) Nunquam its ad curas intento Vitellio, ve volupiatum obliviscereur. Tac. Hist. II. 17.

An.R. 820. des prétoriens, qui avoient été extrê-De J.C. 69. Heaffe les mement attachés à Othon, Vitellius pretoriens, les cassa, mais pourtant sans ignominie, de peur de les aigrir: ménagement qui n'empêcha pas qu'ils ne reprissent les armes, dès que les mouvemens en faveur de Vespasien eurent acquis quelque chaleur. & ils fortifie-

rent confidérablement ce parti-La conduite de Vitellius à l'égard Corruption de la discides légions vaincues n'a rien que de pline parmi les troupes louable. Mais la licence dans laquelle il victorieufes

nourriffoit ses propres armées, causa des maux infinis. (a) Sous un chef éternellement plongé dans le vin, à qui tout étoit indifférent hors le soin de boire & de manger, dont la maison représentoit de perpétuelles bacchanales, les officiers vivoient dans une femblable diffolution, & les foldats fe régloient sur l'exemple de leurs officiers. De-là toutes fortes d'excès commis par ces troupes licencieuses dans

Suer. Vir. les pays où elles paffoient, enlevemens 10. des personnes, pillages des biens, vio-

(a) Legati tribunique, agir. Apud Vitellium exemoribus Imperatorum omnia indifposita, tefeveritatem æmulantur, vel tempetilvis cenviviis bacchanalibus, quam difgaudent. Perindè miles ciplinæ et cattris, pro-intentus, aur licenter piora, Tuc.

VITELLIUS, LIV. X IV. 275 lences & cruautés : & lorsque Vitel - An. R. 820. lius entendoit parler de faits de cette nature, c'étoit pour lui matiere à plaifanterie. Enfin la fureur de ces foldats Tac. Hift. indisciplinés se tourna contre eux-mêmes. A l'arrivée de Vitellius à Pavie, il s'éleva entre eux une fédition furieuse, qui ayant commencé par un fimple badinage, dégénéra en un com-

bat fanglant. Voici le fait. Un foldat légionnaire & un gaulois Sédition des troupes auxiliaires fe provoque- & combat rent à la lutte par maniere de jeu, & fancient pour s'exercer. Le gaulois demeuré vainqueur, infultant à fon ennemi terraffé , les spectateurs , qui étoient en grand nombre, prirent parti dans la querelle : les esprits s'échausserent : on courut aux armes de part & d'autre, & les légionnaires taillerent en pieces & exterminerent deux cohortes. Le carnage auroit été plus loin, fi dans le moment l'on n'eût apperçu à une diftance confidérable un nuage de pouffiere & un gros de gens armés. On crut que c'étoit la quatorzieme légion qui revenoit sur ses pas pour attaquer le camp & livrer bataille. La crainte de l'ennemi commun calma les partis, & fépara les combattans. L'erreur fut re-

M vi

An.R. 830 Connue après qu'elle eût produit un pe J.C. 69. effet (alutaire. Ce qu'on avoit pris pour un corps d'ennemis, étoit l'arriere garde de l'armée.

Mouvement sedi- L'ardeur inquiéte & indomptable sieux contre du soldat ne sit que changer d'objet-

tieux contre d'u foldat ne fit que changer d'objet-Virginius. Vitellins étoit a fuellement à table avec Virginius. Tout d'un coup les mutins s'avisent d'accuser un esclave de Virginius, qu'ils trouverent à leur rencontre, d'avoir été aposté pour tuer l'empereur, & ils demandent à grands cris la mort de son maître. Tout soupconneux qu'étoit Vitellius par sa lâche timidité, il n'eut aucun doute de l'innocence de Virginius, & cependant il eut bien de la peine à le tirer de péril. Virginius étoit le plaffron de toutes les féditions. Les (a) foldats admiroient & respectoient sa vertu : mais ils ne pouvoient lui pardonner le prétendu affront qu'il leur avoit fait en refusant de regevoir l'empire de leurs mains.

Vitellius fembla les inviter à continuer leurs emportemens. Car le lendemain, après avoir donné audience aux députés du fénat, à qui il avoit commandé de l'attendre- à Pavie, il paffa.

<sup>(</sup>a) Manebat admiratio viri et fama : fed ode-

VITELLIUS, LI V. XIV. 277 dans le camp: & zu lieu de blâmer DeJ.C.69. l'audace effrénée des foldats, il loua Ieur zele & leur attachement pour lui; au grand mécontentement des troupes auxiliaires, qui voyoient avec douleur l'arrogance des légionnaires s'accroître

par l'impunité.

La guerre paroiffant absolument Viellius terminée, Vitellius fongea à la réfor-grande réme de ses troupes , dont la multitude forme dans étoit prodigieuse, & dont l'entretien fes troupes. épuisoit les fonds publics, & mettoit l'empereur dans l'impuissance de faire face aux largesses qu'il avoit promises. Il commença par licencier toutes les milices des Gaules, qu'il avoit levées plutôt pour faire nombre, felon le jugement de Tacite, que dans l'espérance d'en tirer un fecours vraiment utile. Enfuite il réduifit à un moiudre nombre de foldats les vieux corps, foit légions, foit auxiliaires: il defendit les recrues : il fit offrir des conges à quiconque en vouloit. Tacite blane cette opération, (a) comme nuisible à la ré-

(a) Exitiabile id Rei- | rumpebantur / contrapublicæ ingratum , mi-liti, cui eadem munia inter paucos , pericula-que a clabor crebrius re-dibant; & vires luxu cor-liùs fletit. Tac.

An R. 820: publique, dont elle diminuoit les for-De J.C. 69. ces, & comme défagréable aux soldats, dont elle augmentoit les fatigues, parce que les mêmes fonctions roulant:entre un plus petit nombre revenoient plus fouvent pour chacun. Et l'avantage de l'économie ne paroît pas une compensation suffisante à cet historien, qui en appelle aux anciennes maximes, felon lesquelles la valeur & non l'argent, étoit regardée comme l'appui de l'état.

champ de Bedriac.

De Pavie Vitellius vint à Crémochamp de ne, où Cécina lui avoit préparé une fête & un combat de gladiateurs. Un autre spectacle piqua sa curiosité barbare . & il fe transporta fur les plaines de Bédriac, pour jouir par ses yeux des preuves de sa victoire. (a) C'étoient d'horribles objets à confidérer, que ceux qu'étaloit après quarante jours un champ de bataille, des membres épars, de con s privés de tête, de bras, de jambes, des cadavres d'hommes & de chevaux qui tomboient en pourriture. la terre pénétrée d'un fang noir & caillé, des campagnes fertiles entiérement

<sup>(</sup>a) Fædum atque atrox arrus, putres virorum e-fpæðaculum, inirá qua-dragetimum pugnætiem; feða taðo humus, pro-lacerata corpora, trunc-tritis arbotibus atque fru-

VITĖLLIUS, LIV. XIV. 279 ravagées, arbres coupés, moissons de An. R. 820. De J. C. 69. truites. Au milieu de ces triftes & hideux débris, les Crémonois, comme pour insulter à l'humanité, avoient ionché les chemins de roses & de branches de lauriers, & dreffés des autels d'espace en espace, où ils brûloient de l'encens, & immoloient des victimes : grande joie , vives félicitations , qui se tournerent bientôt après pour eux en douleur amere & en larmes. Valens & Cécina accompagnoient partout Vitellius, & lui montroient les endroits les plus remarquables du combat. C'est ici que s'engagea le choc » entre les légions: là donna la cava-» lerie : de ce côté les troupes auxiliai-» res vinrent prendre en flanc l'enne-» mi. » Les officiers, vantantà l'envi leurs exploits, y mêloient le faux, exagéroient le vrai. Les foldats se livroient à une joie tumultueuse & bruvanie . & quittant le chemin, ils venoient reconnoître les lieux où ils avoient combattu, & observoient avec admiration les amas d'armes, les tas de corps gibus, dira vastiras. Nec minus inhumana pars vian quam Cremonenses Lauro rostifue constraver rant, extructis altani-

An. R. 820. morts. Il en (a) étoit pourtant quelques-De J.C. 63. uns que le fort des choses humaines attendriffoit, & des yeux de qui il tiroit des larmes. Mais Vitellius ne donna aucun figne de compaffion: il fixa fes regards fur toutes les parties de cet affreux spectacle: il ne frissonna point à la vûe de tant de milliers de citovens restés sans sépulture. Tout au contraire, comme quelques-uns fouffroient

Sua Vucto avec peine la mauvaise odeur qu'exhaloient les cadavres, il les reprit en difant qu'un ennemi (b) tué est un parfum pour l'odorat. & encore plus un citoyen. Il ignoroit la trifte destinée qui Tac.

l'attendoit lui-même après quelques mois, & il rendoit d'avance ses malheurs indignes de commifération. Tout occupé de pensées de prospérité & de triomphe, il offrit des sacrifices aux génies tutélaires des lieux. Il voulut voir auffi le tombeau d'Othon, qu'il trouva affez fimple pour mériter qu'il lui fit grace, & regardant comme un trophée de fa victoire le poignard dont

(a) Et erant quos va-a fors rerum, lacry-aque, & misericordia flaurabat facrum disma fors rerum , lacryfubiret. At non Vitel- loci. Tac. lius flexit oculos, nec rot millia insepultorum eivium exhorauit. Larus | lius civem, Suet,

(b) Optime olere occifum hoftem, & meVITELLIUS, LIV. XIV. 281
fon rival s'étoit fervi pour s'ôter la vie; De J.C. 69.
il l'envoya à Cologne, & ordonna
qu'il fût fuspendu & consacré dans le
temple de Mars.

A Boulogne . Valens régala à fon tour Vitellius d'un combat de gladiateurs, dont l'appareil avoit é: é amené de Rome. Et plus on avançoit vers la ville . plus la cour de ce prince fe corrompoit par le mélange des gens de théatre, des eunuques, & de tous les ministres des plaisies de Néron . qui comptoient avoir retrouvé leur ancien maître. Car Vitellius faifoit Vitellius profession d'admirer Néron, dont il mémoire de avoit flatté le goût extravagant pour Neron. les spectacles & pour la musique, non par nécessité, comme tant d'autres. mais par baffeffe & par extinction de fentimens. Il conservoit pour ce mons- Tac. Hist. tre une telle vénération, que lorsqu'il Suet. Vin. 11. fut arrivé à Rome, il lui fit folemnellement dans le champ de Mars, par le ministere des prêtres du college Auguftal, les offrandes dont on avoit coutume d'honorer les morts. Ordonnan.

Cette conduite prouve que ce n'é-fendre aux toit point par un zele sincere pour la chevaliers décence publique, qu'il avoit peu de romains le tems auparavant défendu sous des pei-gladiaeurs.

11. 62.

An.R. 820 nes févéres aux chevaliers romains De J.C. 69. Tac. Hift, de fréquenter les écoles des gladiateurs, & de paroître fur l'arêne. Les princes précédens y avoient souvent force ceux même à qui déplaisoit une fi périlleuse ignominie: & la contagion du mauvais exemple avoit gagné de la capitale dans les villes moins confidérables. L'abus étoit horrible. Mais le personnage de réformateur ne convenoit point à Vitellius: & l'on doit attribuer l'ordonnance dont ie parle ou à des conseils étrangers, ou il l'attention que ne manque pas d'avoir tout gouvernement commencant, à tâcher de se donner une bonne renommée.

are or-De ces mêmes fources fans doute connance contre les partit un édit de Vitellius contre les Leurino-aftrologues, quoiqu'il fût personnellence. Fu-lement crédule & attaché en esprit foitilité de leur ble à leurs prédictions. L'infolence de Tac. ibid. ces charlatans fut telle, qu'ils oferent Suet. Vit.14. afficher un placard contre l'ordon-Dio.

nance du prince; & comme elle leur enjoignoit de sortir de l'Italie avant le premier octobre, ils lui enjoignirent de leur côté de fortir du monde avant de même jour. La futilité de leur art parut dans cette viece autant que leur

VITELLIUS, LIV. XIV. 283

témérité. Car Vitellius ne fut tué que An. R. 820. fort avant dans le mois de décembre.

Valens & Cécina avoient bien mé-Valens & Cécina derité de la part de Vitellius l'honneur fignés condu consulat. Mais quoique l'exercice suls. de cette charge suprême fût alors limi- 11. 71. té à un tems fort court, il n'étoit pas aifé de leur trouver place, parce que les défignations faites par Néron. Galba, & Othon, employoient toute l'année. Trois de ceux qui étoient désignés furent privés de leurs droits fous différens pretextes : & les vuides qu'ils laissoient furent templis par Valens & Cécina, qui furent confuis enfemble, & par Cécilius Simplex, que nous verrons en place au tems du dernier détastre de Vitellius. Ceux (a) dont les nominations avoient été fruffrées de leur effet, rendirent encore grace au prince qui leur faifoit injudice : tant

les esprits étoient pliés à la servitude. Cependant Viteliius s'avançoit vers Défolation la ville, mais lentement, s'arrêtant à des pays par chaque bourgade, à chaque maison de Vitellius. chaque bourgade, a chaque manon de vicenas. campagne un peu jolie, pour y jouir Tac, Hift. des plaisirs qui se rencontroient surson chemia, & se rendant plus méprisable

(a) Ache insuper Vitellio gratiz, consuerudine fervith. Tac.

An. R. 820 de jour en jour par la paresse stupide DeJ.C. 69. dans laquelle il fe plongeoit. Pendant qu'il ne fongeoit qu'à se divertir, il portoit la défolation par-tout où il paffoit. Il étoit suivi de soixante mille hommes en armes, qui ne connoissoient ni ordre ni discipline, & qui traînoient après eux un nombre encore plus grand de valets, toujours plus infolens & plus audacieux que leurs maîtres. Les officiers généraux, les amis de Vitellius, avoient des cortéges nombreux, qu'il eût été difficile de contenir dans le devoir, quand on y eut veillé avec teute l'exactitude possible. Toute cette multitude étoit groffie par les fénateurs & les chevaliers romains, qui venoient au-devant de l'empereur : quelquesuns par crainte, la plus grande partie par adulation, & enfin tous, pour ne pas se faire remarquer en restant. pendant que les autres partoient. Ajoûtez (a) une foule de gens du plus bas étage, que leur métier confacré au plaisir, avoit autrefois indécemment lies avec Vitellius, farceurs. comédiens, cochers. Il les recevoir

<sup>(</sup>a) Aggregabantur è plebe, flagitiofa per oblequia Vitellio co-gniti, fourrae, hifitio-debat. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 285 très-gracieusement, & se faisoit une An.R. 120. Joie de prostituer le nom d'amis à des De J.C. 69. miférables dont la connoissance le déshonoroit. On peut juger quels dégats faisoit un tel passage dans les villes, dans les campagnes, en un tems où la moisson approchoit de la maturité.

Plusieurs fois les soldats en vinrent Carnage aux mains sur la route. Depuis l'affaire d'un grand de Pavie, la discorde s'entretenoit en-gens du peutre les légions & les troupes auxiliai-ple, tués par res, fi ce n'est que les uns & les autres se réunissoient contre les bourgeois & contre tous ceux qui n'étoient point de profession militaire. Ce sut à fept milles de la ville que se fit le plus grand carnage. Vitellius y diffribuoit, contre l'usage, du vin & de la viande à chaque foldat, & la populace de la ville s'étoit répandue dans tout le camp. Parmi cette foule qu'amenoit une curiofité oifive, il fe trouva quelques badins, qui se divertirent à desarmer les foldats, coupant adroitement leurs baudriers, & leur demandant ensuite s'ils avoient leurs épées. Ces courages fiers & violens n'étoient point disposés à entendre raillerie : &

Une armée ennemie eût été moins for-

midable.

An R. 5.0. prenant pour infulte ce qui n'étoit qu'un jeu, ils se jetterent l'épée à la main fur le peuple, qui n'avoit ni armes ni aucune défense. Ils en tuerent plusieurs, parmi lesquels se trouva le pere d'un foldat. On le reconnut après sa mort. Les plus furieux en eurent honte, & rappellés à eux-mêmes ils épargnerent une multitude innocente.

epargnerent une muititude innocente.

Trouble & Ils cauferent auffi du trouble & de effroi dans l'effroi dans la ville, où on les voyoit Rome.

accourir par pelotons, qui fe détachoient du gros de l'armée, & prenoient les devans, par empressement fur-tout d'aller vifiter l'endroit où Galba avoit été massacré. On ne pouvoit les confidérer fans frémir. Toute leur personne avoit quelque chose de sauvage ; leurs grandes & longues piques, les peaux de bêtes dont ils avoient les épaules couvertes, leur donnoient l'air de barbares plutôt que de foldats romains. Nullement accountmés à la ville, ils ne savoient point éviter la presse: & si, glissant sur le pavé, ou heurtés par quelqu'un, ils venoient à tomber, ils fe mettoient en colere, & fouvent ils tiroient l'épée, & frappoient tout ce qui se trouvoit autour d'eux. Et les tribuns & autres officiers, qui

VITELLIUS, LIV. XIV. 287
parcouroient les différens quartiers De J.C. 69.
avec des troupes des gens armés, n'appaifoient pas les défordres, mais augmentoient la terreur.

Vitellius fit ensuite son entrée so-Vitellius lennelle dans Rome. Il partit de Pon-dans Rome. Le Mole, montant un beau cheval, & armé en guerre. Son intention étoit d'entrer comme dans une ville prise, suivant ce qu'il avoit pratiqué dans les Sun. Vi., 16. autres villes qui s'étoient trouvées sur son passage. Ses amis le détournerent Tac. d'une pensée si folle & si odieuse. Il quitta la casaque militaire, prit la robe Prétexte, & sa marche sut disposée en pompe guerriere, mais sans avoir rien de menacant.

Elle s'ouvroit par les aigles de quatre légions, flanquées de plusieurs drapeaux & étendards. Marchoit à la fuire l'infanterie romaine, puis la cavalerie, & enfin trente-quatre cohortes auxiliaires, dittinguées fuivant la variéré des nations & de l'armure. Les préfets de camp, & maréchaux des logis, les tribuns, & les premiers des centurions, précédoient les aigles, en habits blancs. Les autres centurions étoient à la tête de leurs compagnies, ornés d'armes brillantes & des dons

An.R. 820 militaires que chacun avoit mérités. De J.C.69. Les foldats étaloient aussi les écharpes & les hauffecols qu'ils avoient reçus récompense de leur bravoure. Grand (a) & beau spectacle! belle & magnifique armée, & digne d'avoir un autre chef que Vitellius! Il arriva ainfi au Capitole, où il trouva fa mere; & en l'embraffant, il lui donna le nom d'Augusta. Le lendemain (b) il harangua le Sé-

Il harangue le peuple,

le fenar & nat & le peuple , faifant fon propre panégyrique avec autant de fécurité, que s'il eût eu des auditeurs qui ne le connuffent pas; vantant par les plus pompeux éloges son activité & sa tempérance : pendant qu'il avoit pour témoins de la baffeffe honteufe de fa conduite tous ceux qui l'écoutoient . & même toute l'Italie, qu'il venoit de raverser toujours plongé dans le sommeil ou dans l'ivresse. On l'applaudit

> non Vitellio principe dignus exercitus ! Tac. (b) Pofterà die, tamquam apud alterius civitatis fenatum populumque, magnificam orationem defemetipfo prompfit, industriam temperantiamque fuam laudibus attollens : confciis

(a) Decora facies, & | flagitiorum ipns qui aderant, omnique Italia, per quam fomno & luxu. pudendus incefferat. Vulgus tamen vacuum curis, & fine fals verique difcrimine, folitas adula. tiones edoctum, clamore & vocibus adftrepebat, Tac.

cependant

VITELLIUS, LIV. XIV. 289 cependant: & la populace indifféren-An.R.836, te au vrai & au faux, & habituée à ré-DeJ.C.69, péter par maniere d'écho les cris flatteurs auxquels on l'avoit dreffee, battit des mains, multiplia les fignes de joie, & le détermina enfin à accepter le titre d'Auguste, avec aussi peu de fruit qu'il avoit eu peu de raison de le refuse jusqu'alors.

Vitellius ayant pris possession du Traitde fe fouverain pontificat, rendit, suivant flupide nel'usage une ordonnance touchant culte public & les cérémonies de refigion , & il la data du quinze des calendes d'août, ou dix-huit juillet, iour regardé de toute antiquité comme malheureux, parce qu'il étoit celui des défaites de Crémère & d'Allia. Nous favons affez que c'est une observation superflitieuse, que celle des jours heureux ou malheureux. Mais le peuple chez les Romains ne pensoit pas ainsi. & cette date fut remarquée comme un finistre présage. C'étoit un inconvénient qu'il falloit prévoir & éviter. Vitellius (a) n'y fit augune attention. Profondément ignorant de tout droit di-

<sup>(</sup>a) Adeò omnis humani divinique juris expers , pari amicorum l'agebat. Tac. Tome V. N

200 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820. vin & humain , il avoit des amis & des De J.C. 69. affranchis aussi indolens & aussi négligens que lui, & il fembloit que fon conseil ne fût composé que de gens

! Il fe montre batte-Tac, Hift 11.91.

ivres.

décens.

Il affecta de se montrer extrêmement populaire. Dans les élections des magistrats, il accompagnoit les candidats comme ami & folliciteur. Au théâtre il favorifoit les acteurs qu'il croyoit agréables au bas peuple. Dans

le cirque il s'intéressoit pour la fac-Suet Vit. 14. tion du bleu marin, avec le même empressement qu'il avoit témoigné n'étant que fimple particulier. Procédés, (a) qui, dit Tacite, s'ils eussent eu pour principe une bonté judicieuse, auroient på plaire comme fimples & unis : mais le fouvenir de sa vie passée les faifoit regarder comme bas & in-

Il se rendoit affidu au sénat, même N fe rend affidu au fé-lorsqu'il ne s'agissoit que de petites nat , & s'y affaires. Dans une délibération il fe comporte trouva qu'Helvidius Prifcus, fuivant la modertement. liberté dont il faisoit profession, opina Tac. contre un avis que Vitellius appuyoit

(a) Quæ grata fanè memorià vitæ prioris & popularia, si à vittu-tibus prosciscerenter piebantur, Tac,

VITELLIUS, LIV. XIV. 291 avec chaleur. Le prince en fut piqué , An. R. 820. & il fe contenta néanmoins d'appeller les tribuns au fecours de fon autorité méprifée. Les amis d'Helvidius, qui craignirent qu'il n'en restat dans le cœur de Vitellius un ressentiment profond, s'empresserent de l'appaiser. Il leur répondit qu'il n'étoit point surprenant ni nouveau que deux fénateurs se partageassent de sentiment sur une affaire; & qu'il lui étoitarrivé fouvent à lui-même d'être d'un avis contraire à celui de Thraséa. Cette réponse fut prise diversement. Les uns jugeoient qu'il y avoit de l'impudence à Vitellius de se comparer à Thraféa : les autres le louoient de ce qu'ayant à citer un exemple, il avoit plutôt choifi un fénateur respectable par sa vertu, que quelqu'un des favoris de la fortune.

Valens & Cécina partageoient (a) Puissance toute la puissance, & n'en laissoient que Valens d'ombre à Vitellius. Des deux préfets de Cecina, du prétoire qu'il nomna, savoir P. & leurs ja' Sabinus & Julius Priscus, l'un étoit protégé par Cécina, l'autre par Va-

<sup>(</sup>a) Inter difcordes Vitellio nihil auctoritatis : munia Imperii Cecina Catris male diffimulata, N ii

292 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820. lens. Ils fe balançoient ainfi en tout.

De J.C. 69. Leur jalousie, commencée durant la guerre & dans le camp, & dès-lors mal cachée fous des dehors qui ne trompoient personne, éclata enfin dans la ville . dont le loifir leur donnoit tout le tems de prêter l'oreille aux discours malins & aux rapports envieux de ceux qui se disoient leurs amis; & où les affaires les mettoient fans ceffe dans l'occasion de se heurter. Ajoûtez l'émulation du faste, de la magnificence des équipages, du nombre de leurs créatures, de la multitude immense de ceux qui venoient leur faire la cour. Rivaux éternels, ils tâchoient d'attirer l'empereur chacun de fon côté: & lui, foible idole, obéiffoit aux mouvemens tantôt de l'un , tantôt de l'autre. Leur fituation étoit donc auffi incertaine que brillante ; & comme ils favoient qu'un mécontentement fubit & léger , ou au contraire une flatterie même absurde & déplacée, pouvoit

privatas amicorum, & lii inclinationibus. Nec fecunda gignendis ini-micirius civitas auxerat, dum ambia servicas (i.a., ub) nimia eft. Simul dum ambiu, comianu, ipfum Vitellium, fubi-& immensis falu-antum agminibus contenduna, comparantuque variis in hunc aut ilium Vitel-

VITELLIUS, LIV. XIV. 203 tout d'un coup faire changer Vitellius An. R. 820. à leur égard, ils le méprisoient & le craignoient également. C'étoit pour eux un motif de se hâter de profiter de leur faveur pour s'enrichir. Ils envahissoient les maisons, les jardins, les terres du domaine impérial, pendant que les nobles en très-grand nombre rappellés d'exil par Galba languiffoient dans l'indigence, sans recevoir de la libéralité du prince aucun foula-

gement. Tout ce que fit Vitellius pour ces Ordoninfortunés, ce fut de les rétablir dans nance de Vielliusen leurs droits fur leurs affranchis. Ces faveur des droits ne laissoient pas d'être considé Nobles raprables. L'affranchi, si son patron man-xil. quoit du néceffaire, étoit obligé de le LigsadTac. nourrir, & en mourant il falloit qu'il hui laissat la moitié de son bien. L'ordonnance de Vitellius fut extrêmement applaudie, & des premiers de la ville & du peuple. Mais la fraude des affranchis la rendit infructueuse. Ces génies ferviles imaginoient différentes ruses pour cacher leurs possessions: ils mettoient leur argent en sûreté fous des noms supposés. Quelques-uns passant dans la maison de l'empereur,

Tac.

An. R. 820. devenoient plus puissans que leurs an-

DeJ.C. 69. ciens maîtres.

La fijour La difcipline avoit déja fouffert d'éde Rome tranges affoibliffemens parmi les léacheve de gions victorieufes, & le féjour de la dicipii. Rome acheva de la corrompre. Les neparmiles foldats, dont à peine le camp pouvoit touisufes. contenir la multitude, i inondoient la Trac. Hig. ville. On les voyoit fe promener dans H. 93. les places, dans les portiques, dans

les places, dans les portiques, dans les temples. Ils ne favoient plus ce que c'étoit que de se rendre au quartier-général pour prendre les ordres des premiers officiers : nulle exactitude aux factions militaires, nul exercice pour se tenir en haleine. Les (a) délices de la ville, & les excès de toute espece, altéroient en eux les forces du corps. & amolliffoient les courages. Enfin négligeant même les précautions de fanté , plusieurs dresserent leurs tentes dans le Vatican, lieu malfain, dont le mauvais air causa parmi eux bien des maladies. & en fit périr un grand nombre. Les étrangers, furtout Germains & Gaulois, à qui le climat d'Italie est très-contraire, fu-

<sup>(</sup>a) Per urbis illecebras & inhonesta dictu, corpus otio, animum libidinibus imminuebant, Tac-

VITELLIUS, LIV. XIV. 295 rent extrémement incommodés des An. P. 370 eaux du Tibre, que des chaleurs aux. De J.C. 69. quelles ils n'étoient point faits, les portoient à boire avec avidité.

Il ne restoit plus pour ruiner cette Seize coarmée, que de diminuer le nombre des hortes Préfoldats qui la composoient : & c'est ce x quarre qu'on eut l'imprudence de faire. J'ai la ville, ledit que Vitellius avoit casse les préto-vées parmit riens, & il paroît qu'il en avoit usé de les troupes même à l'égard des troupes destinées nie. spécialement à la garde de la ville. Il s'agissoit de les remplacer, & l'empereur ordonna la levée de feize cohortes prétoriennes, & de quatre cohortes de la ville, chacune de mille hommes. Il y eut presse à entrer dans ce fervice, qui étoit plus doux & en même-tems plus avantageux que celui des légions. La faveur ou le caprice des généraux, décida du choix de ceux qui devoient y être admis. Valens en particulier s'y arrogea la principale autorité, au préjudice de Cécina, fur lequel il l'emportoit dans l'efprit des foldats, comme étant l'auteur de la victoire, & ayant rétabli les affaires du parti, qui alloient mal avant son arrivée. La jalousie de Cécina fut portée à fon comble : & dès-Níiij

An. R. 820. lors sa fidélité commença à chanceler.

De J.C. 69. Mais si Vitellius laissa prendre un

grand pouvoir aux chefs, il accorda encore plus à la licence du foldat. Chacun se plaça à son gré : digne ou indigne, quiconque voulut entrer dans les cohortes prétoriennes, ou dans celles de la ville, y fut reçu. Les bons sujets qui aimerent mieux rester dans les légions ou dans les troupes auxiliaires, en eurent auffi la liberté: & guelquesuns prirent ce parti, pour se soustraire à l'intempérie du climat, & au danger des maladies. Il réfulta néanmoins de cette opération, que l'armée fut confidérablement affoiblie : & d'un autre côté les cohortes prétoriennes & celles de la ville, qui avoient toujours formé une milice honorable par le choix des sujets, perdirent cette gloire, & devinrent un mélange confus de gens ramassés. L'audace effrénée des

Les fol- foldats se croyoit tout permis. Elle se dats deman-porta jusqu'à demander à Vitellius avec dent le sup- de grands cris le supplice de trois des plus illus plus illustres chess de la Gaule, parce res ches que dans le mouvement qui précéda de Gaules, la mort de Néron, ils avoient pris parti

la mort de Néron, ils avoient pris parti pour Vindex. Vitellius, moû & lâche par caractere, avoit de plus un intérêt VITELLIUS, LIV. XIV. 297
pressant de flatter les troupes. Il voyoit De J.C. 69.
arriver le moment où il faudroit récompenser leur zele par une largesse
générale: & manquant d'argent, il se
rendoit facile sur tout le reste. Ainsi
s'exprime Tacite, & il nous donne par
là à entendre que ceux dont les soldats
avoient demandé la mort, surent livrés

On imposa une taxe sur les affran- Folles dischis, dont la richesse énorme insultoit sipations. au public. Mais c'étoit là une foible reffource, fous un (a) prince fur-tout qui uniquement occupé du soin de diffiper, bâtiffoit des écuries pour les chevaux du cirque, donnoit sans cesse des combats de gladiateurs & de bêtes : en un mot, qui se jouoit de l'argent comme s'il eût été dans la plus grande abondance. Cécina & Valens fuivoient fon exemple, & ils célébrerent le jour de sa naissance par des sêtes, dont les apprêts furent prodigieux & jusqu'alors inouis. Ils firent battre des gladiateurs pour l'amufement du peuple dans toutes les rues de Rome.

à leur fureur.

Les rapines marchoient de pair avec (a) Ipfe folà perdendi taculis opplere : tam-curà, flabula aurigis ex-fruere : Circum gladita dantia, pecunize illudetorum ferarumque spector. Tac.

6.15000

An.R 820 les folles dépenses. Il (a) ne s'étoit pas De J.C. 69. encore écoulé quatre mois depuis la victoire, & déja l'affranchi Afiaticus égaloit les odieuses fortunes des plus riches affranchis de Néron. Nul dans cette cour ne se piqua de probité, ni de talens. L'unique voie pour parvenir au crédit & à la puissance, étoit d'affouvir par un luxe infenfé, par des repas d'une prodigalité monffrueuse.

l'infatiable gourmandife de Vitellius, qui ne songeoit qu'à jouir du présent. Mifere de La ville de Rome, auffi malheureuse Rome. qu'elle étoit grande & puissante, se voyoit paffer dans le cours d'une seule année par les mains d'Othon & de Vitellius, & devenir fucceffivement le jouet & la proie des Vinius, des Icélus . des Valens , des Afiaticus , que remplacerent bientôt, dit Tacite, d'autres hommes plutôt que d'autres

mœurs, les Muciens & les Eprius

Marcellus. Ia aula probitate aut in-

(a) Nondum quartus à p biles Vitellii libidines ... vicloria mensis, & liber-, vicloria mensis, & liber-, vicloria mensis, & liber-, tus Vitellii Afiaticus, Polycletos. Patrobios, Vitelliumque passa, index vetera odorum nomi- ter Vinios, Pabios, Lee na æquabar. Nemo in ilpudendà forte agebat : duffrià certavis. Unum donec successere Mucia-ad potentiam iter prodi-nus & Marcellus, & magis epulis, & fumptu ga-gis alii homines, quam neaque fatiare inexple-alii mores, Tos. VITELLIUS, LIV. XIV. 299 Ces deux hommes eurent véritable- An. R. 830, ment la principale part à l'autorité du De J.C. 69. gouvernement sous Vespassen. Mais

ment la principale part à l'autorité du gouvernement fous Vespassen. Mai quoiqu'ils ne fussent pas sans tache, je crains que Tacite n'ait outré en les comparant aux ministres & aux affranchis de Galba & de Vitellius. Vespassen, prince sage, appliqué, & que notre historien lui – même comble d'éloges, sousstroit sans doute beaucoup de Mucien, à qui il devoit son empire : il avoit peut-être trop de consiance en Eprius Marcellus : mais il ne leur auroit jamais passe des excès semblables à ceux des regnes précédens.

dens.

A tant de maux qui menaçoient la République d'une ruine prochaine, d. Vitel-Vitellius sjoutoit la cruauté contre les lies, particuliers. D'anciens amis, liés avec sur des l'enfance, perfonnages d'un nom illustre, qu'il avoit invités à se rendre auprès de sa perfonne, en leur promettant presque de partager avec eux l'empire, n'éprouverent de sa part que fraudes criminelles, dont ils furent les victimes. Il ne sit grace à aucun de ses créanciers, ou de ceux qui l'avoient inquiété pour des payemens en quelque saçon que ce pût être. L'un

300 HISTOIRE DES EMPEREURS. An R. 820. d'eux s'étant présenté pour lui faire sa

cour, fut auffitôt envoyé au supplice. Enfuite Vitellius le rappella : &, pendant que tout le monde louoit sa clémence, il ordonna qu'on poignardat ce malheureux fur la place, difant qu'il vouloit repaître fes yeux du fang d'un ennemi. Deux fils avant ofé lui demander la vie de leur pere, furent mis à mort avec lui. Un chevalier Romain, que l'on traînoit au supplice par fon ordre, lui cria: « Je vous ai fait » mon héritier.» Vitellius voulut voir le testament, & v trouvant un affranchi du testateur marqué pour être son cohéritier, il les fit égorger l'un & l'autre. Il traita de crimes d'état les cris poussés dans le cirque contre la faction bleue, qu'il favorifoit, & plufieurs citoyens perdirent la vie pour cette unique raifon.

Il étoit tems que Vespasien vint mettre fin à toutes ces horreurs, & fauvât l'empire en s'en rendant le maître. Ses projets long-tems médités éclaterent enfin, & j'en vais rendre compte, en commençant par exposer ce qui regarde fa naissance & fes premiers em-

plois.

Sa naissance ne lui promettoit rien

VITELLIUS, LIV. XIV. 301 moins qu'une si haute fortune. Son An. R.820. aveul paternel T. Flavius Pentro, fim- Naiffance ple bourgeois de Riéti, suivit d'abord & premiers le métier des armes, où il n'eut point Vespassen. de plus haut grade que celui de cen- Suet. Vefp. turion : & s'étant retiré du fervice 1-4après la bataille de Pharfale, où il combattoit pour Pompée, il passa le reste de sa vie dans sa petite ville, exercant une profession que nous pouvons comparer à celle d'huissier priseur. Le pere de Vespasien T. Flavius Sabinus, prit la ferme du \* quarantieme denier en Afie: & dans un emploi toujours délicat il se conduisit avec

un frere fénateur.

Il naquit dans une petite bourgade voifine de Riéti, le dix-fept novembre de l'an de Rome 760, cinq ans avant la mort d'Auguste. On lui don-

tant d'intégrité & de douceur, que plusseurs villes surent curieuses de conferver son portrait, en mettant au has cette inscription, Kanas resembassi, Au Publicain honnéte homme. Sa mere Vespasia Polla, étoit d'une samille honorable de \*\* Nursia, & elle avoit

<sup>\*</sup> Cétoit un droit de ; \*\* C'est encore aujourpéage qui se levoit surtoud'hui le même noun, Nostes les marchandises, cia en Ombrie,

An. R. 8:0. na un surnom tiré du nom de sa mere; DeJ.C. 69. enforte qu'il fut appellé T. Flavius Vespasianus. Il avoit un frere aîné, nommé comme fon pere . T. Flavius Sabinus. Il fut élevé par sa grand'mere paternelle Tertulla, dans des terres qu'elle possédoit près de \* Cosa en Toscane. Il chérit toujours les lieux où il avoit passe son enfance. Devenu empereur, il les visitoit souvent; & il laissa subsister la petite métairie telle qu'elle étoit, ne voulant rien changer dans des objets qu'il reconnoissoit avec un vrai plaifir. Îl conferva encore plus chérement la mémoire de sa grand'mere: & aux jours de fête il buvoit dans une tasse d'argent qui avoit appartenu à cette dame.

Son frere prit la route des honneurs, & il y réuffit, puisqu'il devint conful, & enfuire préfet de la ville sous Néron, sous Othon & sous Vitellius. Pour ce qui est de Vespasien, il avoit point d'ambition, & s'il est suivi son penchant, il auroit fui l'éclat des dignités. Forcé par sa mere, qu'i joignant aux conseils & aux prieres les reproches vis & piquans, le traitoit

<sup>\*</sup> L'ancienne Cosa n'ésoit pas loin de Posto Her-

VITELLIUS, LIV. XIV. 303 de valet de son frere, il travailla à s'ou-An R. 822. vrir l'entrée au ténat. Il n'obtint l'é-De J. C 69. dilité qu'avec beaucoup de peine, & après avoir essuye un resus: mais il parvint honorablement à la préture.

Dans cette carriere il ne marcha point d'un pas qui fut d'accord avec la répugnance qu'il avoit témoignée pour y entrer. Il n'est point de bassesse qu'il ne fit pour mériter les bonnes graces de Caligula. Il demanda qu'il lui fût permis de donner une fête & des jeux au peuple pour célébrer la chimérique victoire de ce prince sur les Germains. Lorsque la conjuration de Lépidus fut découverte, il fut d'avis d'ajouter à la peine des coupables la privation de Cépulture. Il rendit graces par un discours prononcé en plein fénat, de l'honneur qu'il avoit reçu d'être admis à la table de l'empereur. Tant il est difficile au mérite de percer, s'il n'en coûte quelque chose à la pureté de la vertu, & à la noblesse des

Ce fut alors qu'il se maria: & il sit un choix mieux assorti à la médiocrité de sa naissance, qu'au rang où il étoit actuellement parveno. Il épousa Domitia, qui avoit été la maîtresse d'un

fentimens.

An.R.820. chevalier Romain, & qui passoit pour De J.C. 69. affranchie. Elle fut pourtant déclarée, par sentence du juge, libre d'origine, & citoyenne, ayant été reconnue par fon pere Flavius Liberalis, qui étoit un fimple greffier du bureau des quefteurs. Il faut croire que les richesses convrirent aux veux de Vespasien l'indignité d'une telle alliance. Il en eut Tite & Domitien, & une fille nommée Domitille, qui mourut avant lui. Devenu veuf, il ne se remaria plus: mais il reprit Cénis, affranchie, & secrétaire d'Antonia, qu'il avoit autrefois aimée; & même lorsqu'il fut empereur, il la garda auprès de lui prefque sur le pied d'une légitime époufe. Après la mort de Cénis, comme la chasteté n'a jamais été la vertu des payens, il fe donna plufieurs concuhines pour la remplacer.

La fortune de Vespassen prit sous Claude de grands accroissements. Il avoit la protection de Narcisse: & par le crédit de cet assranchi, il fut fait commandant d'une légion, & servit en cette qualité, d'abord en Germanie, puis dans la Grande Bretagne, où il se distingua beaucoup. Il fut récompensé par les ornemens du triom-

VITELLIUS, LIV. XIV. 305 phe, par un double facerdoce, & en- An. R. 820. De J. C. 69.

fin par le consulat.

Il passa les premieres années du régne de Néron dans le loifir & dans la retraite, ne cherchant qu'à se faire oublier, parce qu'il craignoit Agrippine, à qui les amis de Narcisse étoient touiours odieux. Il devint proconful d'Afrique à son rang: & la conduite qu'il tint dans l'exercice de cet emploi doit avoir été mêlée de bien & de mal. Car Tacite & Suétone en parlent très-diversement. Selon Tacite, il s'y Tac. Hift.

acquit une très-mauvaise réputation , II. 97. & se sit détester des peuples. Selon Suétone, il les gouverna avec une intégrité parfaite, & beaucoup de dignité. Ce dernier convient cependant qu'il s'éleva une fédition à Adruméte contre le proconful, & que la multitude lui ietta des raves à la tête. Il est difficile qu'un magistrat dont l'administration seroit irréprochable, fût expofé à une pareille infulte. .

Ce qui est vrai, c'est qu'il ne revint pas riche de sa province. Au contraire il se trouva tellement abîmé de dettes, qu'il fut près de faire banqueroute, & se vit obligé d'engager tous ses biens-fonds à fon frere. Dans une si

306 HISTOIRE DES EMPEREURS.
An.R. 820. grande détresse, toute voie d'avoir de

De J.C.69. l'argent lui étoit bonne. Il s'abaiffa à des trafics indignes de fon rang, qui lui firent donner le titre injurieux de maquignon. On lui reprocha aussi d'avoir tiré deux cent mille sesterces d'un jeune homme, à qui il sit obtenir la dignité de senateur contre la volonté de son pere. Ces différens traits prouvent que Tacite a eu raison de dire que la (b) réputation de Vespassen n'étoit pas nette lorsqu'il sut élevé à l'empire, & qu'on doit le compter entre les exemples rares de ceux que la grandeur suprême a changés en mieux.

Il accompagna Néron dans fon voyage de Gréce, & l'indifférence pour la belle voix du prince, qui avoit déja penfé le perdre, comme je l'ai raconté ailleurs, lui attira une nouvelle difgrace. Il s'ennuyoit d'entendre Néron chanter, & il lui arrivoit fouvent, ou de s'en aller, ou de s'endormir. L'empereur fe tint très-offenfé, & lui défendit de paroître en fa préfence. Vespassen se retira dans une petite vil-

<sup>\*</sup> Vingroing mille liv. (a) Ambigua de Vefpafiano fama : folufque eft. Tzc. Hift. 1, 50.

VITELLIUS, LIV. XIV. 307
le écartée, où il n'attendoit que la An R. 826.
mort, lorsqu'on vint lui apporter les De J.C. 69
provisions de lieutenant de l'empereur pour la guerre contre les Juiss.
Cette guerre devenoit considérable,
& l'on étoit bien aise d'en donner, le
commandement à un homme de mérite & de tête; mais dont le nom ne su
point capable de donner de l'ombrage.
Vespassen, par l'obscurité de sa naissance, & par son expérience dans le
métier des armes, réunissit tout ce
que souhaitoit la Cour pour cet impor-

Il répondit parfaitement à ce qu'on attendoit de lui. (a) Vigilant, actif, il étoit occupé jour & nuit de fon objet. Il marchoit à la tête des légions, il alloit reconnoître lui - même les lieux propres pour les campemens. Auffi brave de fa perfonne qu'habile à commander, il agiffoit également de la tête & de la main. La nourriture la plus fimple étoit celle qui lui convenoit le mieux. Dans fon habillement, dans ses

tant emploi : & il fut choiti.

<sup>(</sup>a) Vefpañanus acer | fortuito, vefte habitumilitis, anteire agmen, que vix à gregario milite locum cafris capere, diferepans; prorius, fi nochu diuque confilio, avaritia abeffet, antiac, fi res pofceret, maqui hofibus obniti, cibo | Hift. II. 5.

An. R. 820. équipages, il fe diffinguoit à peine De J. C. 69. du fimple foldat. On eût pu, dit Tacite, le comparer aux anciens généraux de la République, fans la tache de l'avarice.

Il envore Ce fut par les circonflances & par Alfonepour Ce fut par les circonflances & par Alfonepour fon propre ambition; que Vefpafen fut Galba. Et déterminé à fonger à l'empire. Il ne Tac. Hist. prit aucune part à la révolution qui Il. 1. Suet. Tet. priva Néron du trône & de la vie: & Justin 18-5.

il fut si éloigné de penser à former un parti contre Galba, qu'il fit partir Tite fon fils pour aller lui porter fon hommage. Ce voyage donna matiere aux discours des politiques. Par-tout où Tite paffoit, la voix publique le deftinoit à être adopté par Galba. Et il est vrai qu'il en étoit digne. Une phyfionomie heureuse, & mêlée de grace & de majeffé; un esprit aisé, propre à tout, cultivé par toutes les belles connoissances : le talent de parler & d'écrire avec facilité & avec noblesse dans les deux langues grecque & latine, foit en profe, foit en vers ; l'adresse dans tous les exercices du corps. & fur-tout dans ceux qui font utiles à la guerre, soit qu'il s'agît de manier les armes, ou de monter à cheval; une

Valeur éprouvée, tant dans les camAn.R. 820.
pagnes qu'il avoit faites en Germanie & De J.C. 69.
en Bretagne, que fur tout dans la guerre de Judée, où revêtu par son pere
de commandemens importans il avoit
gagné des combats, pris des villes;
par-deffus tout cela un fond de bonté,
un caractère de générosité bienfaisante; tant de qualités réunies avec la
première vigueur de l'âge, (car Tite
entroit alors dans sa vingt-huitieme année) proyvent que réellement Galba
ne pouvoit faire un meilleur choix.
Mais il n'y pensoir en aucune saçon,
comme il paroft par l'événement: & il

périt avant que Tite fût arrivé à Rome-Le fils de Vespasen étoit à Corin-Tite apthe, lorsqu'il apprit que Galba avoit prend en été tué avec Pison, & que l'empire morr de alloit être disputé entre Othon recon-Galba, de nu dans Rome, & Vitellius proclame vers son par les armées de Germanie. Ces nou-pere, velles changeoient tout le système de la conduite qu'il avoit à tenir, & il délibéra avec un petit nombre d'amis sur le parti qu'il devoit prendre. Continuer sa route, & aller à Rome, c'étoit une démarche instructueuse, & il ne pouvoit pas espêter que celui qu'il trouyeroit en possessiones.

An. R. 820 raine puissance lui scût gré d'un voyat De J.C. 69: ge entrepris pour un autre : d'ailleurs il craignoit d'être retenu comme ôtage, foit par Othon, foit par Vitellius. S'il s'en retournoit, il n'étoit pas douteux que le vainqueur en seroit offenfé. Mais l'inconvénient paroissoit moindre, parce que la victoire étoit encore incertaine, & que Vespafien en se rangeant du côté de la fortune couvriroit le tort de son fils. Si Vespasien avoit des vûes plus hautes, & qu'il aspirât à l'empire, il n'étoit plus question de fe précautionner contre les ombrages & les défiances, puisqu'il faudroit faire la guerre. Tite inclinoit vers ce dernier parti : & après qu'il eût balancé les motifs d'espérer & de craindre, l'espérance l'emporta, & il se décida pour retourner vers fon pere. Quelques-uns crurent que sa passion pour Bérénice influa dans sa détermination. Il (a) est vrai qu'il aimoit cette reine, & en général le penchant pour les plaifirs eut du pouvoir sur lui pendant sa ieunesse, & il vécut empereur dans une plus grande retenue, que lorfqu'il

<sup>(</sup>a) Neque abhorrebat harenice juvenilis animus. Latam volupaus. fed gerendis rebus gir, foo quam patris imperio modefilor. Taca

VITELLIUS, LIV. XIV. 311 avoitété foumis à l'autorité paternelle. An. R. 310: Mais avant même cette époque, Tacite lui rend témoignage, que fon devoir & les affaires ne fouffrirent jamais de fon attachement pour Bérénice.

Tite repartit pour l'Orient, rou- Tite conlant de grands projets dans son esprit. Gle l'Ora-En passant par l'isle de Chypre, il vi-pée de Pa-En passant par l'isle de Chypre, il vi-pée. Presita le temple de Paphos, ou Vénus tendas preétoithonorée sous la sigure bizarre d'un servino de côme \* de marbre blanc. Ce temple Vespasen. avoit un Oracle, que Tite consulta, d'abord sur sa navigation, ensuite sur toute sa fortune. Le prêtre, après avoir répondu en public à ses questions, lui annonga dans un entretien particulier

les espérances les plus flattouses.

Il n'étoit pas besoin alors d'une fcience surnaturelle pour prédire l'empire à Vespassen. Son mérite, opposé à l'indignité d'Othon & de Vitellius, les forces qu'il commandoit, ses succès dans la guerre des Juis, l'exemple de trois empereurs choiss militairement, & mis en place par les trou-

pes , c'étoient là de bons garans de la \* En plusieurs pays les plus anciens objets de l'icontenir. M. Duguet en a contenir. M. Duguet en a l'ela l'énée, s'al vision (en éla l'énée, c. 28 vv. 19.

An. R. 820. grandeur prochaine de Vespasien. On De J.C. 69 ne parloit que de prodiges qui la lui avoient présagée. Je ne m'amuserai pas à en copier la lifte futile dans Suétone & dans Dion. Je m'en tiens sur ce point à la judicieuse observation de Tacite. « L'événement, (a) dit cet

» historien philosophe, nous a rendus

» bien favans. Depuis que nous avons » vû l'élévation de Vespasien , nous

» nous fommes perfuadés que des pré-

» fages envoyés du ciel la lui avoient » annoncée. » On doit juger pareillement que le fondement des prédictions du prêtre de Paphos étoit la vrai-

femblance de la chose, & le bruit populaire. Les pro- Une interprétation absurde de nos Phéties du faints Oracles, célébres dans tout l'O-Meffie appliquées à rient, donnoit encore du crédit & de

V. 13.

Vespassen, la vogue à cette même opinion. On Tac, Hift. appliquoit à Vespasien les prophéties felon lesquelles devoit sortir de la Judée le chef & le libérateur des nations. Tacite est tombé dans cette erreur, qui n'est point surprenante de sa part. Ce qui a droit de nous étonner,

<sup>(</sup>a) Occultàlege fati, & rifque ejus Imperium oftentis ac refponfis definatum Vespasiano libed mus, Tac, Hist, I. 10.

C'eft qu'un adorateur & un piêtre du An. R. Sacivai Dieu, l'historien Joséphe, ait Joséphe fait un fi indigne abus des écritures: Jad. VI.

Aveugle, dit M. Bossue avec son VII.

August de Contract de La Contract de L

» éloquence accoutumée, aveugle, » qui transportoit aux étrangers l'espé-

» rance de Jacob & de Juda; qui cher-» choit en Vespasien le sils d'Abraham

» & de David, & attribuoit à un prin-

» ce idolâtre le titre de celui dont les

» lumieres devoient retirer les gentils

» de l'idolatrie. »

Lorfque Tite arriva auprès de son Negotiapere, il le trouva déterminé extérieu-entrevernarement pour Othon, à qui il avoit fait fien et Muprêter par ses légions le serment de si- Tac. Hift. délité. Vespasien , prudent & circonf-II. 4. pect, procédoit lentement, & ne se hatoit pas de déclarer les projets qui s'agitoient néanmoins depuis quelque tems entre lui & Mucien, actuellement gouverneur de Syrie. Ils avoient commencé par être brouillés ensemble, & le voifinage de leurs provinces avoit fait naître entre eux, comme il arrive communément, la jalousie & la discorde. A la mort de Néron ils se réconcilierent, & se concerterent dans leurs arrangemens, d'abord par l'entremife de leurs amis, & enfuite par

An R. 320. celle de Tite, qui devint le lien de leur union, étant tout-à-fait propre par foir caractere & s'étudiant avec art à gagner l'esprit de Mucien. Car Vespafien & Mucien fe convencient affez peu. L'un étoit guerrier, & l'autre plutôt tourné vers la négociation & les affaires du cabinet. Le goût du premier le portoit à la simplicité & à l'économie: le fecond aimoit la magnificence, il vivoit en grand feigneur, & sa dépense étoit montée sur un ton au-dessus de l'état d'un particulier. Vespasien réuffissoit dans l'action : Mucien avoit le don de la parole. On (a) eût fait des deux, dit Tacite, un excellent prince, si l'on eût pû mêler leurs bonnes qualités, en retranchant leurs défauts.

Les premiers confeils qu'ils tinrent ensemble n'eurent pas de grandes suites. Ils se soumirent de bonne soi à Galba. Seulement ils s'appliquerent avec plus de soin qu'auparavant à s'attirer l'affection des officiers de leurs armées, attaquant chacun d'eux par les endroits par les fuguels ils les connoissoient

<sup>(</sup>a) Egregium principatûs temperamentum , st, demptis utriusque vi-

VITELLIUS, LIV. XIV. 315 fenfibles, les bons, par les voies hon- An.R. 8207 nêtes & par l'émulation de la vertu; De J.C. 69. les vicieux, par la licence & par l'at-

trait des plaifirs.

Ces semences germerent, & ils ne Lesespriss furent pas long-tems sans en recueillir parmi les les fruits. Car lorsque l'on vit que deux l'égions d'o rivaux tels qu'Othon & Vitellius dé-rient en fachiroient la république par une guer-passen. re, qui ne pouvoit aboutir qu'à faire triompher le crime, les esprits commencerent à fermenter parmi les légions d'Orient. " Pourquoi faut-il, » disoient-elles, que les autres déci-» dent de l'empire, & envahissent tou-» tes les récompenses, & que notre » partage foit une éternelle fervitu-» de? » Le foldat examine ses forces. & y prend confiance. Trois légions dans la Judée, quatre en Syrie: les premieres exercées par toutes les opérations d'une rude guerre, les autres, animées & tenues en haleine par les exemples de vertu que leur donnoit l'armée voifine: l'Egypte & fes deux légions à leur portée : d'un côté, le Pont, la Cappadoce, & les troupes qui bordoient l'Arménie ; de l'autre, toute l'Asie mineure, nombreuse en habitans, puissante par ses richesses;

An. R. 820 toutes les isles depuis la mer Egée; De J.C. 69. une distance du centre, qui leur do noit moyen de faire tranquillement en fûreté tous leurs préparatifs.

Les deux généraux étoient bien ir Il veut attendre la truits de ces dispositions de leurs se décision de la querelle dats. La guerre de Judée donnoit entreOthon répit à Vespassen, étant extrêmeme

«Vitellius avancée, en forte qu'il ne restoit pl que le fiege de Jérufalem. Tite arri dans ces circonftances, fecours infi ment utile & précieux. Cependant chefs de l'entreprise résolurent d'a tendre l'événement de la guerre en Othon & Vitellius. Ils ne craignoie point que les forces de deux partis réunissent sous celui pour qui la fo tune se déclareroit. Ils (a) savoient q la réconciliation n'est jamais since entre les vainqueurs & les vaincus. peu leur importoit lequel des deux vaux triomphât. « La prospérité, » foient-ils, enivre même les plus f » tes & les meilleures têtes. Mais po » ceux-ci, vils esclaves de la molle

> nunquam folida fide coa- re. Difcordiam his, i lescere. Nec referre Vi- viam, luxuriem, etsui tellium an Othonem fu-perstitem fortuna face-ret, Rebus fecundis etiam | Tuc,

(a) Victores victosque | egregios duces insole

VITELLIUS, LIV. XIV. 317 n & de la volupté, leurs vices rendent An. R. 82e. De J.C. 69. » leur ruine infaillible. La guerre nous

» défera de l'un, & l'autre périra par

» fa victoire. »

URS.

Egée; &

leur don-

lement &

t bien inf-

leurs fol-

onnoit du

rêmement

eftoit plus

ite arriva

urs infini-

endant les

ent d'at-

erre entre

raignoient

partis fe

ui la for-

oient que

is fincere

incus. Et

deux ri-

érité, di-

plus for-

ais pour

molleffe

es infolefor-

m his, igaz m,etfuilmet

n bello, alà periturum

Tel étoit le plan arrangé entre Vefpasien & Mucien, sûrs d'être secondés par leurs armées dès qu'ils donneroient le fignal. L'ardeur y étoit univerfelle. Les (a) gens de bien défiroient un changement par amour pour la République: l'espérance de s'enrichir par les rapines en aiguillonnoit plusieurs : d'autres vouloient rétablir leurs affaires délabrées. Ainsi tous, bons & mauvais, fouhaitoient la guerre, par des motifs différens; mais avec une égale vivacité.

Après que la querelle fut décidée Mort d'Opar la bataille de Bédriac & la mort thon, Vefd'Othon, Vespassen balança encore sienbalance Il fit même la cérémonie de la presta- rac, Hist. tion de serment au nom de Vitellius, 11.74. Lui-même il en prononça la formule, qu'il accompagna de vœux pour l'heureuse fortune du nouvel empereur. Mais les foldats qui avoient des intentions tout autres, l'écouterent en

(a) Optimus quisque amore reipublica. Mul-nanore reipublica. Mul-ros dulcedo prædarum timutahat, alios ambi-

An. R. 820. filence. On peut juger qu'il ne fut pas De J.C. 69. bien fâché de la froideur que témoignoit son armée à le suivre en cette occasion; & tout l'invitoit à espérer. Outre Mucien & les légions de Syrie, il avoit dans ses intérêts Tibére Alexandre, préfet d'Egypte. Il comptoit fur la troisieme légion, qui n'avoit quitté que depuis peu de tems la Syrie pour passer en Moesse, où elle étoit a fluellement. Il se flattoit avec fondement que les autres légions d'Illyrie fuivroient l'exemple de la troisieme. Car toutes les armées étoient irritées contre l'arrogance des foldats des légions germaniques, qui vastes de corps, brutaux dans leur langage, méprifoient tous les autres comme fort an-deffous d'eux.

Cependant à tant de raisons de se promettre un heureux fuccès, Vefpafien opposoit dans son esprit la difficulté d'une si haute entreprise, & la gran leur des rifques. « Quel (a) jour, » disoit-il, que celui où un pere agé

<sup>(</sup>a) Quis ille dies forer, quo fexagina aratis unex foruna. Imperium anno. & duos filio ju cupientibue nihilmedium yenes bello permitteret / inter furma aut praci-Effe privatis cogitationi- pitia. Tue.

VITELLIUS, LIV. XIV. 310 » de foixante ans s'expofera avec deux An R 820. » fils dans la fleur de l'âge aux hazards De J.C. 69. » de la guerre! Quand on se renser-» me dans des projets qui n'excédent

» pas la condition privée, on peut re-» venir fur ses pas; on peut à son gré » pouffer ou arrêter sa fortune. Mais " qui se propose l'Empire, n'a point de » milieu entre le plus haut degré d'é-» lévation et les plus affreuses difgra-» ces. » Il se représentoit les forces des armées de Germanie, qu'un homme de guerre comme lui connoiffoit parfaitement. Ses légions favoient combattre contre l'étranger; mais elles n'avoient jamais combattu contre des Romains. Et il craignoit de trouver parmi les troupes d'Othon, dont il étoit l'appui, plus de bruit & de clameurs que de vigueur réelle. Les infidélités, fi communes dans les guerres civiles, l'allarmoient, & il ne pouvoit penfer fans trouble au danger d'un affaffinat. Il se rappelloit l'exemple de Camillus Scribonianus maffacré fous Claude par Volaginus, fimple foldat, qui en récompense avoit été tout d'un coup élevé du dernier degré de la milice aux emplois les plus éclatans: puiffant appat pour les traîtres. « Contre. Oiii

An.R. 820. » ce genre de péril, disoit Vespasien, De J.C. 69. » les bataillons & les escadrons ne sont pu'une vaine désense. Il est souvent

» plus aifé de renverfer les armées en-

» tieres , que d'éviter les embûches

» fecrétes d'un feul. » Ses lieutenans, fes amis combattoient les frayeurs qui retardoient sa Discours de détermination : & enfin Mucien, dans Mucien. une affemblée affez nombreuse, mais pourtant de perfonnes choisies, lui sit un discours préparé pour achever de le vaincre. « Tous ceux, dit-il, qui » forment un grand projet, doivent » examiner fi ce 'qu'ils entreprennent » est utile à la République, glorieux » pour eux-mêmes, aifé dans l'exécu-» tion ou du moins tel qu'il n'offre » point de trop grandes difficultés. On » peut encore confidérer la perfonne » de celui qui conseille l'entreprise, & » voir s'il y met du fien , s'il partage

» le danger, & sur-tout si ses vûes sont » désintéressées, & s'il travaille pour

» lui-même, ou pour celui qu'il folli-» cite à agir. Vespassen, quand je vous

» invite à prendre en main l'empire, » le conseil que je vous donne est aussi

» le conteil que je vous donne est aussi » falutaire à la patrie, que propre à

» yous couvrir de gloire. La facilité

VITELLIUS, LIV. XIV. 321

» s'y trouve: après les Dieux, le fuc-An.R. R. 20. De J.C. 69. » cès est en vos mains. Et ne craignez

point ici la flatterie. C'est moins un

» honneur qu'une tache, que de suc-» céder à Vitellins.

» Nous n'aurons point à combattre » la haute sagesse d'Auguste, ni les » ruses politiques de Tibére , ni des

» droits confacrés par une longue fuc-

» cession, tels que ceux qui affermis-» foient fur le trône Caligula, Claude,

» & Néron. Vous avez même cédé à » l'ancienne noblesse de Galba. De-

» meurer (a) encore dans l'inaction . &

» laisser la République exposée à l'op-» probre & à une ruine inévitable, ce

» feroit engourdissement, ce seroit

» lâcheté, guand même la fervitude » feroit pour vous aussi exempte de

» péril, qu'elle est honteuse.

» Le tems n'est plus où vos desseins » pouvoient passer pour enveloppés » dans un secret qui les couvrît. L'em-» pire est pour vous un asyle plutôt » qu'an objet d'ambition. Avez-vous

(a) Torpere ultrà, & tura fervitus effet. Abiit polluendam perdendam-que Rempublicam relinquere, soor et ignavia videri conc.piffe. Conjuderetur etiam fi tibi, fugiendum ett ad Impéquam inhonesta, tam rium, Tac.

322 HISTOIRE DES EMPEREURS. An R. 820. » oublié la mort violente de Corbu-De J.C. 69. " lon? Il est vrai qu'il nous surpassoit » par la splendeur de l'origine : mais » aussi Néron étoit bien au-dessus de » Vitellius par cet endroit. Quiconque » est en état de se faire craindre, pa-» roît toujours affez illustre à celui qui » le craint. Et Vitellius voit par fon » propre exemple, qu'une armée peut s faire un empereur. Il doit tout au > fuffrage des foldats, n'ayant mérité » fa fortune par aucun fervice militai-» re, ni par aucun nom qu'il se soit ac-» quis dans le mérite des armes. Sa » feule recommandation a été la haine y que l'on portoit à Galba. S'il a triom-» phé d'Othon, il ne faut en faire » honneur ni à l'habileté du chef, ni » à la force de fon armée. Othon n'a » été vaincu que par la précipitation » de son propre désespoir : & Vitel-» lius nous a appris à le regretter. II » abuse insolemment de sa victoire : il » disperse les légions en différentes

» contrées, il casse & désarme les co-» hortes prétoriennes, c'est-à-dire » qu'il prend soin de préparer les se-» mences de la guerre qui va éclorre » contre lui. Tout ce que ses troupes » pouvoient avoir de sierié & d'arde-ax VITELLIUS, LIV. XIV. 323

» dégénére de jour en jour & s'amollit An. R. 826.

» nor le vin par les débauches de tous per J. C. 59.

» par le vin, par les débauches de tou-» te espece, par la trop fidéle imita-» tion de leur prince. Quelle compa-» raison de cette situation à la vôtre ? » La Judée, la Syrie, & l'Egypte réu-» nies vous offrent neuf légions pleines » de vigueur, qui ne font ni affoi-» blies par les batailles, ni corrom-» pues par la licence ou par la difcor-» de : braves foldats , endurcis aux » travaux de la guerre, & vainqueurs » d'une nation rebelle & opiniatre. » Ajoutez un égal nombre de troupes » auxiliaires, des forces navales, des » Rois alliés & amis, & par-deffus » tout, votre grande expérience.

» Pour ce qui me regarde, je ne » pense pas me faire accuser d'arroyance, si je souhaite que l'on ne 
» m'affigne pas ma place au-dessous de 
» Cécina & de Valens. Ne dédaignez 
» pas néanmoins d'avoir Mucien pour 
» ami, parce que vous ne trouvez pas 
» en lui un rival. Je me mets au-dessus 
de Vitellius, & vous au-dessus de 
» moi. Votre nom est décoré par la 
» pourpre de triomphateur: vous avez 
» deux sils, dont l'un est déja capable 
» de l'empire, & s'est acquis de la

An. P. \$20: » gloire même auprès des armées de De .1. C. 69. » Germanie dans ses premieres cam-» pagnes. Il seroit tout-à-fait dérai-» fonnable que je ne cédasse pas l'em-» pire à celui dont j'adopterois le fils . » fi i'étois moi-même empereur. Au » refte le succès & les difgraces ne se » distribueront point avec égalité en-» tre nous. Si nous fommes vain-» queurs, j'occuperai le rang que vous » voudrez bienme donner : au lieu que nous partagerions également les in-» fortunes. Ou plutôt, je demande » pour moi la principale part du péril. » Demeurez ici comme en réferve » avec vos légions : je prendrai les de-» vans, & j'irai tenter les hazards de

> » La (a) discipline se maintient avec » plus de vigueur aujourd'hui parmi » les vaincus, que parmi les vain-» queurs. L'indignation, la haine, le » desir de la vengeance animent les » premieres à la vertu : les autres s'a-

» la guerre & des combats.

» bâtardissent par le mépris dédai-> gneux & par l'infolence qu'infpire

(a) Acriore hodiè dif- 1 li per faftidium er coneiplină vicili quam vicilor res agunt. Hos ita o-dium, ultionis cupidiras ad virturem accendir; il-) tricium partium vulnera

VITELLIUS, LIV. XIV. 325 » la prospérité. Les plaies du parti vic-An. R. 820.

» torieux font couvertes maintenant » par la bonne fortune : mais elles fub-

» fiftent. Ce font des ulcéres qui se

» nourriffent à l'ombre, & que la guer-» re ouvrira. Je puis dire avec vérité

» que je ne mets pas plus de confian-

» ce dans votre activité, votre fage

» économie, votre prudente circonf-» pection, que dans l'abruvissement,

» l'ignorance, & la cruauté de Vitel-

» lius.

» Après tout il n'est pas donteux y que notre cause ne soit meilleure » dans la guerre que dans la paix. Car » délibérer si l'on se révoltera, c'est » une révolte. »

Tous ceux qui étoient présens à ce Vespassen discours de Mucien, se joignirent à suader d'aclui pour presser Vespasien plus hardi-cepterl'emment qu'ils n'avoient encore fait, de foible pour fe décider; & ils infiftoient particu-la divinalierement fur les présages qui , di- Tac. Hift, foient-ils, l'appelloient à l'empire. Ce 11. 78. motif étoit afforti à la façon de pen-

fer de Vespasien, qui avoit soi à tou-

bellum ipfum. Nec mihi major in tua vigilamia, in bello quam in pace parcimonia, fapientia, caufam habemus. Nam fiducia eft, quam in Vitellii torpore, infeitia, runt. Tac.

An. R. 820. tes les parties de la divination, enfor-De J.C. 69. te: que lorsqu'il fut empereur, il tint publiquement auprès de lui un aftrologue nommé Seleucus, qu'il confultoit fur l'avenir. Il se rappella donc dans le moment dont je parle ces prétendus présages qu'on lui alléguoit, & dont quelques - uns étoient déja anciens. Îl (a) avoit cru d'abord en voir l'accomplissement dans la grandeur inespérée à laquelle il étoit parvenu par les ornemens du triomphe, par le confulat, par le brillant honneur d'avoir réduit la Judée. Lorsqu'il fut en posfession de toute cette gloire, il étendit le fens des prédictions qui lui avoient été faites, & il fe perfuada qu'elles lui promettoient l'empire.

Jof. de B. Joséphe se vante de le lui avoir pré-Jud. 111. 14. suet. & Die. dit, pendant que Néron vivoit encore: Vejpaf. & ce même fait est attesté par Suéto-

ne & par Dion. Le prêtre juif étoit-il trompé ou trompeur dans l'interprétation absurde & facrilége qu'il donnoit aux divines prophéties? c'est ce qu'il est difficile & peu important de déter-

rac. miner. Tacite rapporte que Vespassen (a) Sed primo trium- hominis videbantur, Ur phalia, & confulatus, hae adeptus eft, posten-& Judaicæ victoriæ de-cus, implesse fidem Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 327 avoit auffi confulté un ancien Oracle An.R. 820, fur le mont Carmel, qui n'avoit point

de temple, mais un fimple autel: circonflance qui conviendroit affez à ces hauts lieux dont il est tant parlé dans l'écriture, & fur lesquels du tems des rois de Juda on offroit des facrifices au vrai Dieu, mais contre la difposition de la loi, qui ne permettoit le culte public que dans le feul temple. Si cette conjecture est fondée, il faudra dire que les pratiques de l'idolatrie, par la fuite des fiecles, s'étoient mêlées dans un culte originairement établi en ce lieu pour honorer le Dieu d'Israel. Car Tacite parle d'un prêtre nommé Bafilide, qui chercha l'avenir dans les entrailles des victimes : superstition toute payenne. Quoi qu'il en foit, la réponse de ce prêtre avoit augmenté les espérances de Vespasien, qui rempli de toutes ces idées se laissa vaincre enfin aux follicitations de ceux qui l'environnoient, & prit son parti, sans pourtant se déclarer encore ouvertement. Lorsque Mucien & lui se séparerent pour retourner chacun dans sa province, l'un à Antioche, l'autre à Céfarée, leur résolution étoit formée, & l'exécution ne tarda pas.

328 HISTOIRE DES EMPEREURS. Ce fut à Alexandrie que Vespassen

rient.

De J.C. 69. for d'abord reconnu & proclamé. Le clamé par premier juillet Tibére Alexandre lui les légions prêta serment à la tête de ses légions : Syrie; & re- & ce jour fut compté dans la suite pour connu dans le premier de l'empire de Vespasien. quoique sa propre armée ne lui eût juré fidélité que le trois du même mois. L'ardeur des troupes fut si vive, qu'elles n'attendirent point l'arrivée de Tite qui revenoit de Syrie, où il avoit concerté avec Mucien les derniers arrangemens. Les foldats y étoient difpofés de longue main. Mais on délibéroit sur le lieu, sur le tems convenables: on cherchoit quelqu'un qui parlât le premier, qui donnât le ton : & c'est ordinairement ce qu'il y a de plus difficile. L'impatience des soldats ne put souffrir ces retardemens. Un petit nombre d'entre eux s'étoient rendus le matin à la maison que Vespasien occupoit, pour le faluer à l'ordinaire comme leur général. Lorfqu'il fortit de sa chambre, ils le saluerent empereur. Auffi-tôt tous les autres accourent. & lui accumulent les noms de César & d'Auguste, & tous les titres de la fouveraine puissance. Ainsi fut terminée cette grande affaire.

VITELLIUS, LIV. XIV. 329

Il ne parut en ce moment dans Vef-An.R. 820. passen aucune trace de la timidité qui De J.C. 69.

l'avoir fait fi long-tems balancer, & il se livra de bonne grace à la fortune; mais d'un autre côté il (a) ne montra ni enflure ni arrogance, & son nouvel état n'apporta aucun changement dans ses manieres. Lorsque cette multitude immense qui l'osfusquoit se sus étaircie & mise en ordre, il sit sa harangue d'un tyle simple & militaire, sans statterie pour les soldats, comme sans oftentation.

Mucien n'attendoit que la déclaration de Vespassen pour lui faire prêter
ferment par ses troupes, qui s'y porterent avec un extrême empressement.
Il entra ensuite dans Antioche, & s'étant rendu au théatre, où selon la
coutume des villes grecques, se tenoient les assemblées du peuple, il harangua les habitans accourus en soule,
& qui l'écouterent avec des transports
de joie qu'augmentoit encore l'adulation. Mucien (b) parloit avec grace &
avec noblesse, même en grec; & dans

(a) In ipfo nihil tumidum, arrogans, aut in rebus novis novum fuit. Tac.

(b) Satis decorus etiam

An. R. 820. ses actions, dans ses discours, il mê-

De J.C. 69. loit un air imposant, qui en rehaussoit le mérite & le prix. Il employa un motif qui fit grande impression sur les peuples. Il affura que le plan de Vitellius étoit d'envoyer les légions germaniques en Syrie, pour les récompenser par un service doux & tranquille dans une riche province: & que réciproquement il prétendoit transporter les légions de Syrie en Germanie, climat rigoureux & habité par des barbares, contre lequels il falloit toujours avoir l'épée à la main. On concoit affez combien ce changement de féjour devoit allarmer les troupes de Syrie. Les naturels du pays n'en étoient gueres moins touchés. En effet les légions romaines avoient communément leurs départemens fixes & marqués, & s'établissoient à demeure dans les provinces confiées à leur garde. Ainfi elles se lioient avec les habitans par l'amitié, par la fociété, par les mariages: de façon qu'elles se croyoient expatriées lorsqu'on les transplantoit, & pareillement les peuples craignoient en les voyant partir, de perdre des amis & des parens.

Toute la Syrie avoit reconnu Vef-

VITELLIUS, LIV. XIV. 331
pafien avant le quinze juillet: & cet An.R. 820.
grample fut hiertet (vivi de tout l'O. De J.C. 69.

exemple fut bientôt suivi de tout l'Orient. Soémus, que Néron avoit fait roi de la Sophéne, se déclara pour le nouvel empereur, auffi-bien qu'Antiochus roi de Commagene, issu des Séleucides, & le plus riche des rois foumis aux Romains. Agrippa le jeune, roi des Juifs, averti secrétement par les fiens, s'étoit dérobé de Rome, avant que Vitellius fût instruit de ce qui se passoit en Orient, & il offroit ses services à Vespasien. Bérénice sa sœur ne témoignoit pas moins de zele, Princesse dont l'habileté & l'esprit égaloient la beauté, & qui ne s'étoit pas seulement fait aimer de Tite, mais avoit même sçu se rendre agréable à Vespasien, par la magnificence des préfens qu'elle lui faisoit. Toutes les provinces de l'Afie mineure, le Pont, la Cappadoce, & les contrées voifines jusqu'à l'Arménie, fuivirent le torrent. Mais comme ces pays étoient défarmés, il en réfultoit plutôt un accroiffement de crédit & d'éclat, que de forces réelles pour le parti qu'ils embraffoient.

Il se tint un grand conseil à Béryte, Grand conville de Phénicie, sur le plan de guer-feil tenu à Beryte,

An. R. 820. re qu'il s'agissoit de dresser. Vespasien De J.C. 69. re qu'il s'aginoit de dreiler. Veipatien Préparaiifs & Mucien y amenerent avec eux les de la guerre, principaux officiers de leurs armées,

& l'élite des foldats: & ce grand nombre de troupes d'infanterie & de cavalerie, le concours des rois qui s'empressoient de venir rendre en pompe leurs hommages au nouveau prince, formoient autour de lui une cour, qui commençoit à répondre à la majesté du

rang fuprême.

Le premier soin fut d'ordonner des levées, & de rappeller les vieux foldats au drapeau. On établit dans les meilleures villes des arfenaux pour la frabrique des armes. Il fut dit que l'on battroit de la monnoie d'or et d'argent dans Antioche. Des inspecteurs habiles & vigilans furent prépofés à ces différentes opérations : & (a) Vespasien y veilloit par lui-même. Il visitoit les lieux où l'on travailloit par fes ordres. il se faisoit rendre un compte exact de toutes choses, il encourageoit par des louanges ceux qui remplissoient leur devoir, il évertuoit les négligens par fon exemple, diffimulant plus volon-

(a) Ipfe Vefpafianus coercere, vitia magis adire, hortari, bonos laude, fegnes exemplo tes diffimulans. Tac.

incitare fæpius quam

VITELLIUS, LIV. XIV. 333 tiers les défauts que les bonnes quali-An.R. \$20. tés de ceux qui le fervoient. Il récom-De J.C. 69.

pensoit ceux dont il étoit satisfait par des emplois, par la dignité fénatoriale. La plûpart firent honneur à fon choix, & devinrent dans la fuite de grands personnages. Mais il n'est pas donné même aux meilleurs princes de n'être jamais trompés, & parmi ceux que Vespasien mit en place il s'en trouva quelques-uns à qui la fortune tint lieu de mérite.

L'usage étoit établi, que les nouveaux empereurs fissent une largesse aux foldats. Vespasien s'y conforma: maisilne s'engagea à donner pour une guerre civile, qu'autant qu'avoient donné ses prédécesseurs en pleine paix. Il(a) tenoit une conduite ferme à l'égard du soldat, & ses troupes en étoient meilleures pour n'être point flattées. On pouvoit craindre qu'à la faveur de l'éloignement des légions, qui iroient porter la guerre en Italie, les Parthes & les Arméniens ne s'enhardiffent à faire des courses dans les provinces voifines de l'Euphrate. On envoya des ambaffadeurs aux rois de ces

<sup>(</sup>a) Egregiè firmus adversus militarem largitionem, eoque exercitu meliore. Tac,

An. R. 820. deux peuples, pour les entretenir dans De J.C. 69. des dispositions pacifiques. Enfin il ne falloit point négliger la guerre de Judée. Tite fut chargé de la pousser. Pour ce qui est de Vespasien, on convint qu'il se transporteroit à Alexandrie. pour affamer, s'il en étoit besoin, l'Italie, qui tiroit principalement ses bleds de l'Egypte. On (a) crut que c'étoit afsez contre Vitellius qu'une partie des troupes fous les ordres de Mucien, le nom de Vespasien, & la confiance aux destinées, qui prépareroient elles-mêmes les voies à l'exécution de ce qu'elles avoient ordonné. On écrivit à toutes les armées de l'Empire & à leurs commandans, pour leur notifier l'élection du nouvelempereur, & les inviter à le reconnoître ; & l'on prit des mesures pour gagner les prétoriens cassés par Vitellius, en leur faisant espérer de rentrer dans le service.

Depart de guerre.

Mucien se hata de partir avec quel-Mucien, & ques troupes lestes & débarrassées de tout bagage. Il mesuroit sa marche de maniere à éviter (b) une lenteur qui auroit pu paroître timidité, & cepen-

(a) Swfficere videban-nur adversus Virellium pars copiarum, & dux Mucianus, & Vespasiani ne cunciari videretur;

VITELLIUS, LIV. XIV. 335 dant à ne pas faire trop de diligence, An.R. 5:0, afin de laiffer le tems à la renommée De J.C. 69. de groffir & d'accroître les objets.

de groffir & d'accroître les objets. Comme les forces qu'il menoit avec lui étoient modiques, elles avoient besoin de n'être pas vûes de trop près, & l'éloignement leur étoit avantageux. A quelque distance suivoient la fixieme légion, & plutieurs détachemens qui composoient un corps de treize mille hommes : & pour paffer ces troupes en Europe, Mucien avoit donné ordre que la flotte du Pont se rendît dans le port de Byzance. Il paroît que son premier dessein étoit de gagner la Moesse, province occupée par des légions qu'il regardoit avec fondement comme affectionnées à Vespasien. Mais cette route devenoit bien longue pour arriver en Italie : & il douta s'il ne feroit pas mieux de mener toutes fes troupes de terre directement à Dyrrachium en Epire, d'où le trajet en Italie est très-court : en sorte qu'il menaceroit Brindes & Tarente d'une part, pendant que de l'autre sa flotte s'allongant dans la mer Ionien-

neque tamen properans, g'ilcere famam ipío ípago finebat, gnarus 1200-Tac.

An. R. 820. ne mettroit à couvert la Gréce & l'A-De J.C. 69. fie, & en même tems tiendroit Vitellius en échec, en lui faifant appréhender des descentes en Italie par plusieurs endroits à la fois.

Les apprêts d'une telle entreprise Vexations mettoient en mouvement toutes les exercées. par lui fur provinces d'outremer. Il falloit qu'elles peuples.

les fournissent des armes, des vaisseaux. des foldats : mais rien ne les fatiguoit plus que la levée des deniers. Mucien disoit sans cesse que l'argent étoit le nerf de la guerre civile : & il agissoit en conséquence, ne mettant nulles bornes à son pouvoir, & se portant plutôt pour le compagnon, que pour le Ministre & le général de l'empereur. Les injustices ne lui coutoient rien. Il recevoit avidement & provoquoit les délations: nul égard ni à la vérité des faits, ni à l'innocence des personnes : les riches étoient toujours coupables. Ces (a) vexations intolérables avoient une forte d'excuse dans les nécessités de la guerre: mais l'effet en subsista

(a) Quæ gravia atque das iniquitates haud pe-intoleranda, sed necessii- rindé obstinato: donce atea armorum excussata, etiam in pace mansere: pravis magistris, didicir ipso Vespasiano inter aususque est. Tac. initia Imperii, ad obtinen-

même

VITELLIUS, LIV. XIV. 337 même après la paix. Vespassen, dans An. R. 820. les commencemens de son empire, prêtoit l'oreille aux justes représentations : dans la suite, gâté, dit Tacite, par la bonne fortune, & par les mauvaises leçons des politiques, chez qui l'intérêt du prince est la suprême loi, il apprit à se familiariser avec l'injustice, & il ofa l'autoriser. Diplorable condition des fouverains, à qui la pratique de la vertu, même lorfqu'ils l'aiment sincérement, devient très-difficile, étant combattu par tout ce qui les environne. Mucien contribua auffi de ses propres facultés aux dépenses de la guerre, mais il favoit bien par où s'en dédommager avec usure. Plusieurs, autres se piquerent de générosité à son exemple : très-peu eurent les mêmes. facilités que lui pour retirer leurs avances.

L'événement de tant de préparatifs eft singulier. Ils ne furent d'aucun usage pour la décision de la guerre, qui te trouva terminée avant que Mucien eût eu le tems d'approcher de l'Ita-

lie.

Celui à qui Vespassen eut la princi- Tostes le pale obligation d'un succès si prompt légions de de si heureux, fut Antonius Primus, l'illyrie se Tome V. P

An. R. 820 né à Toulouse, & peut-être de race De J C.69. Gauloise, puisque dans son ensance il pourVefpapour veipa-fien. Carac- porta le furnom de *Becco* ou *Bec*, mot tere d'An-de la langue Celtique, que nous avons tonius Priconfervé dans la nôtre. Ce fut un ca-Tuc. Hift. ractere étrangement mêlé de bien & 11. 86. de mal. Flétri sous Néron par un jugement infamant, & condamné pour crime de faux, il avoit recouvré, comme bien d'autres qui n'en étoient pas plus dignes que lui, le rang de fénateur, à la faveur de la révolution qui éleva Galba fur le trône des Céfars: & cet empereur le fit commandant de la feptieme légion, qui avoit ses quartiers dans la Pannonie. Il offrit ses services à Othon, qui le négligea & ne lui donna aucun emploi. Lorfque (a) les affaires de Vitellius commencerent à prendre une mauvaise face, Primus se déclara des premiers pour Vespasien, & ce fut une grande acquifition pour ce parti qu'un officier brave de sa perfonne, éloquent dans ses discours, ha-

> (a) Labamibus Vitellii rebus, Vefpafanum difcordiis & feditionibus lii rebus, Vefpafanum difcordiis & feditionibus fecutus grande momenum addidit, firenuus manu , fermone promptus, ferende int

> > ,00

bile à manier les esprits & à les tour-

VITELLIUS, LIV. XIV. 339 ner comme il lui plaifoit. Il eft yrai An. R. 830, uvil abufoit fouvent de ses talens; De.J.C. 69, artisan de discordes, bouteseu de séditions, calomniateur, ravisseur, distributeur de pernicieuses largesses, trèsmauvais citoyen dans la paix, guerrier

des plus estimables. Plein d'ambition, il crut trouver l'occasion de pousser sa fortune dans les mouvemens qui se faisoient en saveur de Vespasien, déja reconnu & proclamé par les trois légions de la Moesse. Car ces légions furent les premieres qui se déclarerent pour Vespasien en Occident. L'une d'elles arrivée de Syrie, comme je l'ai dit, sur la sin du regne de Néron, communiqua aux 6. & Tac. deux autres l'estime qu'elle apportoit de ce pays pour le mérite de Vespafien. D'ailleurs l'attachement de ces mêmes légions pour Othon, dans le parti duquel elles avoient été gagées, les disposoit favorablement pour l'ennemi de Vitellius. Des hommes artificieux fortifierent en elles ces fentimens, en faifant courir une lettre vraie ou fausse d'Othon à Vespasient pour lui demander vengeance, & le prier de venir au secours de la République. Enfin elles avoient offensé Vitele

P ä

An.R. 820. lius. Car ayant appris la défaite d'O-De J.C. 69. thon, pendant qu'elles étoient en marche pour fa querelle, elles avoient maltraité les porteurs de la nouvelle, déchiré les drapeaux où paroissoit le nom de Vitellius, enlevé & partagé entre elles l'argent de la caisse militaire. C'étoient là des crimes vis-à-vis de Vitellius; & au contraire elles pouvoient s'en faire un mérite auprès de Vespafien. Par tous ces motifs, elles embrafferent son parti avec tant de chaleur, qu'elles travaillerent même à y attirer les légions de Pannonie, employant à cet effet, non seulement les invitations, mais les menaces. Antonius Primus seconda puissamment les sollicitations de l'armée de Moesse: & il éprouva d'autant moins de peine à réuffir, qu'il avoit affaire à des troupes qui s'étant trouvées à la bataille de Bédriac, conservoient contre Vitellius le ressentiment de leur désaite. Les armées de Mœsie & de Pannonie jointes ensemble, entraînerent celle de Dalmatie. Ainfi toute l'Illyrie embrassa le parti de Vespasien.

Il est remarquable qu'aucune de ces trois armées ne suivit dans le nouveau choix auquel elle se déterminoit, l'imVITELLIUS, LIV. XIV. 341 preffion de son ches. Aponius Satur-An.R. 820. ninus, commandant de celle de Mœ-

sie, loin d'en favoriser les mouvemens, donna avis à Rome de la défection de la troisieme légion. Mais comme son zele pour Vitellius n'étoit pas bien vif, lorfqu'il vit que ses efforts ne pourroient retenir fes troupes, il se rendit lui-même à leurs vœux, & il profita de l'occasion pour satisfaire ses animofités particulieres sous prétexte de chaleur à fervir la caufe commune. Il haiffoit Tertius Julianus ancien préteur, commandant d'une légion : & il envoya un centurion pour le tuer, comme suspect d'attachement à Vitellius. Julianus fut averti du péril, & il passa le mont Hœmus, qui fépare la Mœfie de la Thrace. De-là il fe mit en route, comme pour aller trouver Vespafien : mais attentif à ne se point commettre, il observoit les événemens, &, felon les nouvelles qu'il en recevoit, il hâtoit ou ralentissoit sa marche : de maniere qu'il ne prit aucune part à la guerre civile.

Les commandans des armées de Pannonie & de Dalmatie étoient T. Ampius Flavianus & Poppéus Silvanus, riches vieillards, & peu propres

342 HISTOIRE DES EMPEREURS: An. R. 820 à faire un personnage dans les troubles. De J.C. 69. Mais la \* Pannonie avoit un intendant qui y joua un grand rôle. Il fe nommoit Cornélius Fuscus, jeune homme d'une illustre naissance, d'un caractere ardent, qui dans sa premiere jeunesse frappé d'un desir subit du repos, avoit quitté la d'gnité de fénateur. Ce n'étoit qu'une fantaisse passagere : le repos ne convenoit en aucune façon à Fufcus: & les mouvemens qui amenerent la chûte de Néron l'ayant rendu à luimême, il fignala fon zele pour Galba, & fut fait intend int de Pannonie. Là il prit parti pour Vespasien, & devint un des plus vifs promoteurs de la guerre, aimant (a) le danger pour lui-même beaucoup plus que pour les récompen-

fes qu'il pouvoit s'en promettre, & préférant à une fortune bien établie des espérances nouvelles, pleines de

\* Tacite nous laiffe à l'armée de cette Province deviner fi c'étoit de la marcha avec Fuscus , a u Pannonie ou de la Dalmatie que Fuscus étoit Intendant, ou si sa commission s'étendoit à ces deux Provinces. Cette derniere supposition parolt peu yraifemblable, Ainfi dans la nécessité de choifir, je me juis déterminé pour la Pannen e, parce que

lieu que celle de Dalmatie ne se mit que fort tard en mouvement.

(a) Non tam præmiis periculorum, quam ipfis periculis lætus, pro ceris & olim partis nova . ambigua, ancipitia ma-lebat. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 343 rifque & d'incertitude. Réuni avec An. R. 820. Antonius Primus, il travaillerent de De J.C. 69.

concert à mettre en action tout ce qu'il pouvoit y avoir, en quelque province que ce fût, de semence d'agitation & de trouble. Ils écrivirent à la quatorzieme légion dans la Grande Bretagne, à la premiere en Espagne, parce que ces deux légions avoient tenu pour Othon contre Vitellius. Ils répandirent des lettres dans la Gaule : & en un instant tout se prépara à une révolution générale, les armées d'Illyrie étant pleinement & ouvertement décidées pour la guerre, & les autres difpofées à fuivre la fortune.

Il n'en falloit pas moins pour tirer & Foiblesse Vitellius de son assoupissement. C'é-des protoit la situation naturelle de cette ame miers mouparesseuse. Mais lorsqu'il avoit appris se donne le ferment de fidélité prêté en fon nom Vitellius. par tout l'Orient, il est incroyable 11.73. quelle orgueilleuse sécurité, quel prodigieux accroissement d'indolence cette nouvelle avoit caufé en lui. Car jufques-là le nom de Vespasien, que des bruits fort répandus appelloient à l'empire, ne laissoit pas de donner quelque inquiétude à Vitellius. Lorsqu'il crut n'avoir plus rien à craindre de cette P iiii

An.R.8r. part, lui & fon armée ne connurent DeJ.C.69 plus de frein, & fe livrerent fans aucun ménagement à la cruauté, aux rapines, & à l'efprit tyrannique.

Tac, Hift.

La nouvelle de la révolte de la troifieme légion en Mœfie fut le premier coup qui commença à réveiller Vitellius, & à lui faire comprendre qu'il avoit eu tort de s'endormir fur le compte de Vespasien. Elle ne l'effraya pourtant pas beaucoup. Aponius Saturninus, de qui venoit l'avis, n'avoit pas représenté le mal aussi grand qu'il étoit; & les flatteries des courtifans en rabattoient encore. Ils disoient qu'il ne s'agissoit que d'un mouvement séditieux dans une feule légion, & que toutes les autres armées demeuroient fidéles. Vitellius, en faifant part de cette affaire aux foldats, parla fur le même ton, se plaignant de la témérité des prétoriens récemment cassés, qui fe plaisoient à répandre de faux bruits. Ilaffura qu'iln'y avoitaucunfujet d'appréhender une guerre civile, supprimant foigneusement le nom de Vespafien : & il diftribua des foldats dans tous les quartiers de la ville, pour empêcher les discours de ceux qui aimoient à s'entretenir de nouvelles :

VITELLIUS, LIV. XIV. 345 précautions inutiles, & même nuiii-An,R. 820, bles, qui ne faifoient que nourrir & accréditer les bruits dont il vouloit arrêrer le cours.

Il envoya néanmoins des ordres dans la Germanie, dans la Grande Bretagne, dans l'Éspagne, pour se faire amener des troupes. Mais il s'exprimoit mollement : il évitoit d'infifter fur le besoin d'un prompt & puissant fecours: & ceux à qui les ordres s'adressoient, en imiterent la mollesse dans l'exécution. En Germanie, Hordeonius Flaccus déja inquiet du foulevement des Bataves, dont il fera parlé amplement dans la suite, craignoit d'avoir incessamment sur les bras une guerre confidérable. Vectius Bolanus ne pouvoit espérer de tranquillité de la part des peuples de la Grande Bretagne, toujours remuans & ennemis du joug. Et ces deux consulaires n'étoient ni l'un ni l'autre bien fermes dans le parti de Vitellius. L'Espagne n'avoit point de chef, vû l'absence de Cluvius Rufus, retenu, comme je l'ai dit, à la suite de la Cour : & les commandans particuliers de trois légions, égaux en autorité, & qui, fi la fituation de Vitellius ent été florif-

An. R. 830. ſante, se seroient disputé la gloire de D. J. C. 69. l'Obéssance, ne se pressoient point de partager ses périls & sa mauvaise forfune. L'Afrique seule s'ebranla, parce que Vitellius y avoit laissé une bonne réputation, au lieu que Vespassen ne s'y étoit pas fait estimer. Mais le commandant Valérius Festus ne seconda point le zele des peuples & des foldats, & il tint une conduite slottante, pour se décider par l'événement.

Ainfi par-tout Vitellius étoit mal fervi : & il avoit encore le désavantage de n'être qu'imparfaitement instruit des desseins & des préparatifs de son adversaire, pendant que les siens éclatoient à la vûe de tous. Il étoit trop négligent pour faire des perquifitions exactes. Mais de plus les émisfaires de Vespasien répandus dans l'Occident travailloient fourdement, & demeurerent pour la plûpart bien cachés, par la fidélité de leurs amis, ou par leur propre adresse. Il n'y en eut qu'un petit nombre qui ayant été pris dans la Rhétie & dans les Gaules, furent envoyés à Vitellius, & mis à mort. Quant à ce qui se passoit en Orient, on ne pouvoit en recevoir que difficilement des nouvelles, foit

VITELLIUS, LIV. XIV. 347 par terre, parce que les passages des De J.C. 69. Alpes \* Pannoniques étoient occupés par les légions d'Illyrie; foit par mer, à cause des vents Etésiens \*\* qui souffloient alors, & qui font contraires à la navigation de Syrie & d'Egypte vers Rome & l'Italie. Enfin néanmoins met les léles menaces d'une irruption prochaine gions Gerde la part des légions d'Illyrie, les maniques bruits fâcheux qui arrivoient de tous gne. côtés, contraignirent Vitellius de donner ordre à Cécina & à Valens de se préparer à partir pour la guerre. Cécina partit le premier. Valens relevoit d'une grande maladie, qui le retint encore quelque tems dans Rome. Pour ce qui est de Vitellius, il continuoit ses divertissemens & ses plaisirs, & il donna en ce tems-là même des jeux. dans lesquels il devoit produire sur le théâtre l'infâme Sporus, qui depuis fi long-tems comblé de toutes fortes d'ignominies, s'en lassa néanmoins, si nous en croyons Dion, & aima mieux fe tuer lui-même.

Le (a) féjour de la ville avoit produit un grand changement dans les arplus voifine de la mer fient folon la direction du Admirque.

\*\* Vents tréglés, qui (a) Longé alta proficiéa

P v

An.R. 830 mées Germaniques, & lorsqu'elles en DeJ.C. 69.

Nulle vigueur de corps, nulle ardeur de courage: une marche lente, les rangs éclaircis, les armes en mauvais ordre, les chevaux énervés & sans feu.

Le soleil, la poussiere, les variétés de la faison, tout incommodoit le foldat : & dans la même proportion qu'il étoit devenu moins capable de soutenir la faitgue, s'étoit accrú en lui le penchant (Cécina)

Cecina s'arrange pour trahir Vitellius.

chef contribuoit encore à corrompre cette armée, déja fi fort déchde de sa premiere gloire. Cécina de tout tems attentif à se rendre agréable au soldar par un commandement soible & moû, avoit encore acquis récemment un surcost de langueur & d'indolence : soit que ce sût un esset naturel du luxe & des plaisirs auxquels il s'étoit livré, soit qu'il agît par principes, & que médiant dès-lors une perfidie, il sit entrer dans son plan tous les moyens d'assoibir les troupes qui lui étoient consiées.

centis ex urbe Germanici exercitós fpecies. Non vigor corporibus, non arder animis, lentum & rarum agmen, fluva arma, fegnes equi; impatior. Taç,

VITELLIUS, LIV. XIV. 349 On a crû que sa sidélité avoit été at L. R. 820. quée & ébranlée par Flavius Sabinus

taquée & ébranlée par Flavius Sabinus préfet de la ville, & frere de Vespafien, qui se rendit garant des conditions du marché; que Rubrius Gallus fut l'entremetteur de la négociation. Pour le gagner plus sûrement ils s'aiderent de la jalousie qui étoit entre lui & Valens; & ils lui représenterent que ne pouvant égaler le crédit de fon rival auprès de Vitellius, il devoit déformais faire rouler le fystême de sa fortune sur la faveur du nouveau prince. Ce qui paroît certain, c'est que Cécina partit de Rome ayant le proiet de la trahison formé. Mais il se cachoit encore, & en prenant congé de Vitellius, il recut de lui le baifer, & tous les témoignages possibles de confidération.

Il détacha une partie de sa cavalerie, pour aller s'assurer de lu se miportant de Crémone. Avec lui se mirent en marche se propres troupes &
celles de Valens. Celui-ci écrivit à
l'armée qu'il avoit commandée, de
s'arrêter & de l'attendre, snivant qu'il
en étoit convenu avec son collégue.
Mais Cécina feignit que cet arrangement étoit changé, comme contraire

An.R. 820- au bien du fervice, qui demandoit que De J.C. 69 l'on allât avec toutes les forces du parti au-devant des adverfaires. Il étoit fur les lieux, & fon autorité prévalut. L'armée fe partagea felon fes ordres en deux corps, dont l'un gagna Crémone, & l'autre se rendit à Hoftilia. \*

Pour lui, il s'écarta, & se transporta à Ravenne, sous prétexte de visiter la flotte qui v étoit entretenue, & de l'encourager à bien faire. Sa vraie raifon étoit de concerter sa trahison avec Lucilius Baffus, préfet des flottes de Ravenne & de Miféne. Baffus avoit recu de Vitellius ce double commandement : mais mécontent de n'avoir point été nommé préfet du prétoire. il vengeoit un injuste ressentiment par une honteuse perfidie. Ils allerent enfemble à Padoue, pour se voir seuls. & en pleine liberté d'arranger toutes leurs mesures. Tacite (a) ne décide point lequel des deux fut le féducteur ou le féduit : & comme les mauvais coeurs fe ressemblent, il soupçonne qu'ils pouvoient s'être trouvés également difpofés à une infidélité. Ceux qui avoient

<sup>\*</sup> Oftiglia dars le Mantouan fur le Pô. (a') Nec feiri poteft, traxerime Cæcinam, an pulerit. Tuc.

VITELLIUS, LIV. XIV. 351 écrit l'histoire de cette guerre sous les An. R. 820. De J.C. 69. regnes de Vespasien & de ses enfans, attribuoient à ces deux traîtres des motifs honorables, l'amour du bien public, le desir de faire succéder une heureuse paix aux horreurs des guerres civiles. Langage inspiré par la flatterie. C'étoit leur intérêt propre qui les conduisoit. Ils avoient déja trahi Galba : & une seconde perfidie coutoit peu à ces ames viles. Comme ils craignoient d'être effacés & obscurcis par le crédit que d'autres prendroient fur l'esprit de Vitellius, ils se résolurent à le perdre lui-même. Cécina donc ayant réjoint son armée, employoit toutes fortes d'artifices pour détacher de Visellius les cœurs des centurions & des foldats; en qui la fidélité pour leur prince étoit puissamment enracinée. Bassus trouvoit moins de difficulté à réuffir dans les mêmes manœuvres auprès de ses marins, qui avoient récemment combattu pour la cause d'Othon.

## 352 SOMMAIRE. S. 1 I.

Les chefs du parti de Vespasien en Illyrie tiennent Conseil sur le plan de guerre qu'ils doivent suivre. Discours d'Antonius Primus, propose d'entrer sur le champ en Îtalie. Son avis est suivi. Il exécute luimême le conseil qu'il avoit donné, Premiers exploits. Cécina manque à dessein l'occasion d'écraser Antonius Primus. Deux séditions écartent les deux Consulaires qui offusquoient Antonius Primus. Bassus, Commandant de la flotte de Ravenne pour Vitellius , la fait passer dans le parti de Vespasien. Trahison de Cécina. Son armée le charge de chaînes. Primus va attaquer deux légions de Vitellius postées dans Crémone. Elles sont défaites. Les vainqueurs veulent attaquer la ville de Crémone par le desir de la piller. Ils en sont empêchés par l'arrivée de six légions que Cécina avoit tenté inutilement de débaucher. Combat nocturne où elles sont défaites. Un pere tué par son fils. Prise du camp qui environnoit la ville de Crémone. Les vainqueurs se préparent à attaquer la ville. Elle se rend

SOMMAIRE. Les légions vaincues sortent de la place. Sac de Crémone. Rétablissement de cette ville. Premiers soins de Primus après sa victoire. Stupide indolence de Vitellius. Flatterie des Sénateurs. Consul d'un jour. Vitellius faitempoisonner Junius Blésus. Lenteur de Valens. Il manque l'occasion de joindre l'armée. Dessein hardi de Valens. Il est fait prisonnier. Vespasien est reconnu dans une grande partie de l'Italie et dans toutes les provinces de l'Occident. Irrégularité de la conduite de Primus depuis la journée de Crémone. Il s'avance du côté de Rome. Soldat qui demande une récompense pour avoir tué son frere. Brouilleries entre Primus et Mucien. Vitellius veut étouffer la nouvelle de la bataille de Crémone. Généreux courage d'un Centurion. Il envoie des troupes pour fermer les passages de l'Apennin. Resté à Rome, il s'occupe de toute autre chose que de la guerre. Il ya à son camp, et revient bientôt après à Rome. La flotte de Misene se déclare pour Vespasien. Terracine occupée

par les soldats de cette flotte et leurs

354 SOMMAIRE.

associés. Chaleur de zele qui s'allume dans la ville en faveur de Vitellius, et qui s'éteint dans le moment. Les cohortes opposées à Primus sont forcées de se soumettre. Valens est tué à Urbin par ordre des vainqueurs. Vitellius disposé à abdiquer. Il convient des conditions avec Flavius Sabinus. Remontrances faites inutilement sur ce point à Vitellius par ses zélés partisans. Abdication de Vitellius. Le peuple et les soldats s'y opposent, et le forcent de retourner au Palais. Combat où Sabinus a le dessous. Il se retire au Capitole. Siege et prise du Capitole par les soldats de Vitellius. Le Temple de Jupiter est brûlé. Domitien échappe aux ennemis. Mort de Sabinus et son éloge. La ville de Terracine est surprise et saccagée par L. Vitellius. L'armée victorieuse n'avoit pas fait suffisante diligence pour venirà Rome. Causes de ce retardement. A la nouvelle du siege du Capitole elle se met en marche.Députations de la part de Vitellius rebutées. La ville est prise de force. Réunion étrange des divertissemens licentieux et de la cruauté. Le

SOMMAIRE. 355 éamp des Prétoriens forcé. Mort tragique de Vitellius. Mort de son fiere et de son fils. Sa fille marice par Vespasien. L'affranchi Asiaticus subit le supplice des esclayes.

Dans le parti de Vespassen tout An. R. 820. pondit. Les principaux ches des trou-les ches pes de Pannonie s'assemblerent pour Veroassen tenir conseil à Petau sur la Drave, où en lilyrie étoient les quartiers d'hiver de la trei-cionsent zieme légion, retournée dans sa pro-le plan de vince, depuis qu'elle eut achevé les guire de amphithéatres de Crémone & de Bou-von suive. logne dont il a été parlé plus haut. Tac. L'. Tacite nomme trois de ces ches, T. Ampius Flavianus, Antonius Primus, & Cornelius Fusca.

Ampius, confulaire, & commandant en chef des légions de Pannonie, étoit le plus éminair en dignité, mais le moins accrédité des trois. Les foldats fe déficient de lui, parce qu'il étoit allié de Vitellius, & ils le foupçonnoient de chercher l'occafion de trahir le parti qu'il feignoit de vouloir fervir. En effet la conduite de ce vieillard, en même tems timide & ambitieux, donnoit prife. Au commencement du mou-

De J.C. 69

An R. 820 vement des légions, la peur l'avoit engagé à se sauver en Italie; & ensuite le desir de la considération & de l'éclat l'avoit ramené à fon poste, sur les follicitations de Cornélius Fuscus, qui ne comptoit pas trouver en lui une grande ressource du côté des talens, mais qui jugeoit avec raifon que le nom d'un confulaire étoit une décoration pour un parti naissant.

> J'ai déja fait connoître le caractere d'Antonius Frimus. Il s'étoit emparé de toute la confiance des troupes par des manieres décidées, & par une audace qui dédaignoit les ménagemens. Lorfqu'on lut dans l'armée de Pannonie les lettres de Vespasien, la plupart des officiers étudierent leurs paroles, s'exprimant d'une façon ambiguë, nageant entre les deux partis, & se préparant des subterfuges qui pussent s'accommoder à tout événement. La déclaration de Primus fut nette & précife: & les foldats furent charmés de le voir ne point féparer ses intérêts des leurs, & se mettre dans le cas de partager avec eux les difgraces, comme la gloire du fuccès. Il foutint toujours cette hauteur dans ses procédés : & par là il s'acquit, quoique simple com

VITELLIOS, LIV. XIV. 357 mandant de légion, une autorité su-An.R. \$20. périeure à celle des consulaires. Après De J.C.69.

peneture a cente des comulaires. Après lui, le plus confidéré étoit l'intendant Cornélius Fuícus, qui ne gardant aucunes mesures avec Vitellius, & se faifant une habitude d'invectiver contre lui d'une maniere fanglante, ne s'étoit laisté aucune espérance d'échapper à sa vengeance, si l'entreprise

échouoit.

Les trois que je viens de nommer s'étant donc affemblés en confeil. comme je l'ai dit, avec plusieurs autres, délibérerent fur le plan de guerre qu'ils devoient fuivre. On pouvoit prendre deux partis : l'un de garder exactement les passages des Alpes Pannoniques, jusqu'à l'arrivée des troupes qu'ils attendoient d'Orient ; l'autre, d'aller en avant, de chercher l'ennemi, & de lui disputer la possession de l'Italie. Ceux qui étoient d'avis de temporiser, & de traîner les choses en. longueur, relevoient la force & la réputation des légions Germaniques, auxquelles Vitellius avoit encore ajouté l'élite de celles de la Grande Bretagne. Ils représentoient : « Que de » leur côté, ils ne pouvoient compter

358 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R.820 » ni fur l'égalité du nombre, (a) nime De J.C. 69.

me fur celle du courage. Que leurs » légions récemment battues parloient

» fans doute fiérement : mais que des » vaincus font toujours timides devant

» leurs vainqueurs. Au lieu qu'en se

» faisant un rempart des Alpes, on

» donnoit à Mucien le tems d'arriver » avec un puiffant renfort : & que

» Vespasien demeurant derriere, avoit

» des reffources infinies dans la mer, dans les flottes, dans l'affection des

» plus opulentes provinces de l'empi-

» re, qui lui donneroient moyen de doubler ses forces, & de faire en

» quelque forte les apprêts d'une fe-» conde guerre. Qu'en un mot il y

» avoit tout à gagner, & rien à per-» dre, dans le parti d'une sage len-

» teur. » L'ardeur d'Antonius Primus ne put

Difcours d'Amonius d'Amontus Primus, qui supporter un conseil qui lui paroissoit propose d'entrer fur le champ en Italie.

dicté par la timidité, & il entreprit de prouver que l'activité & la diligence étoient avantageuses à leurs armes, & contraires à Vitellius. « La victoire ,

» disoitil, a moins inspiré à ceux que

(a) Iphs nec numerum atrociter loquerentur, parem pulfarum nuper legionum; & quanquam tos animum. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 350 " nous allons attaquer, une noble con- An. R. 820. » fiance, qu'une molle fécurité. Car " on ne les a point tenus dans un camp, " ni affujetiis aux exercices militaires. " Oififs (a) dans toutes les villes d'Ita-" lie, redoutables feulement à leurs » hôtes, plus leurs mœurs avoient été " jusques-là farouches & barbares, plus » ils fe font plongés avidement dans » des plaisirs qui leur étoient incon-» nus. Le cirque . les théâtres , les » délices de la ville les ont énervés : " les maladies les ont affoiblis. Mais fi " vous leur donnez du tems , la prati-» que de la guerre leur fera retrouver " leurs forces , & ils feront à portée » de recevoir des secours de toutes " parts. La Germanie n'est pas loin, la " Grande Bretagne n'est séparée que » par un détroit, les Gaules & l'Ef-" pagne leur fourniront des hommes, " des chevaux, de l'argent : l'Italie » elle-même & les richesses de la ville » font pour eux de grands avantages. " Et s'ils veulent venir à nous, ils ont » à leurs ordres deux flottes : la mer " d'Illyrie leur est ouverte. De quoi

(a) Per omnia Italia; ante fe egerint, tanto municipia defides, tantum hofpitibus metuendos, quanto ferocius;

An.R. 820. " nous ferviront alors les barrieres de De J C. 69." nos montagnes? qu'aurons-nous ga-» gné à différer la guerre d'une année à " l'autre ? d'où tirerons-nous dans cet " intervalle de l'argent & des vivres ? » Si l'on compte les foldats plutôt que » les légions, il y a plus de forces de » notre côté, & d'ailleurs nul déran-" gement, nulle licence : la honte mê-" me de la défaite a fervi à nous ren-» dre attentifs, & à maintenir parmi " nous la discipline. Pour ce qui est " de notre cavalerie, elle n'a pas mê-» me été vaincue dans la malheureuse » journée de Bédriac, & malgré la dé-» faite des fiens, elle a eu la gloire de " rompre les ennemis. Si deux régi-» mens de cavalerie ont mis le défor-» dre dans l'armée de Vitellius, nous » en avons feize: & que ne devons-» nous pas nous promettre de leur » puissant effort? Nos adversaires qui » ont oublié le métier de la guerre ; " n'en foutiendront pas même les ap-» proches, & enveloppés comme d'u-» ne immense nuée, ils seront écrasés » fur le champ, hommes & chevaux. " Si (a) l'on ne me retient point ici,

(a) Nifi quis retinet , confilii ero. Vos , quiidem fuafor , auchorque bus fortuna in integro j'exécuteral

VITELLIUS, LIV. XIV. 361 ) j'exécuterai moi-même le conseil An.R. 823. » que je donne. Vous , qui croyez » avoir des raisons de vous ménager, » demeurez fur les lieux avec les lé-"gions: il ne me faut que quelques » cohortes fans aucun embarras de ba-» gages. Incessamment vous saurez les » passages de l'Italie ouverts, la fortu-» ne de Vitellius ébranlée. Il vous fera

» doux de me fuivre, & de marcher » fur les traces du vainqueur qui vous

» aura frayé les chemins.»

Pendant que Primus parloit ainfi, eft suivi le seu pétilloit dans ses yeux, & il élevoit la voix pour fe faire entendre au loin. Car les centurions & plusieurs soldats étoient entrés dans le lieu du conseil. Un discours si plein de véhémence & d'audace fit fon effet. Ceux mêmes qui se piquoient de prudence & de circonspection, s'y laisserent entraîner. Pour ce qui est de la multitude, saisse d'une espece d'enthousiasme, elle ne louoit que Primus: elle le regardoit avec admiration, comme feul homme de couragé, feul digne chef de guerre: elle taxoit les autres de lâest legiones continete : lli res audietis. Juvabit mihi expeditæ cohortes sufficient. Jam reseratam tis institere. Tuc. Italiam, impulsas Vitel-

Tome V.

An R. 820. cheté, & ne les jugeoit dignes que de De J.C. 69. mánris.

La résolution étant prise de porter la guerre en Italie, on écrivit à Aponius Saturnius de se hâter d'arriver avec les légions de Mœsie. Dans la crainte que les provinces qu'on alloit dégarnir de leurs troupes , ne demeuraffent expofées aux courses des nations babares, les généraux romains engagagerent à les accompagner à la guerre les princes des Sarmates Jazyges, afin que leurs peuples destitués de chefs ne fusient point en état de faire aucune entreprise. Ces princes barbares offroient de mener avec eux des troupes de cavalerie : car cette nation ne combattoit qu'à cheval. Mais on ne fe fioit pas affez à eux pour accepter leur offre : & on aima mieux les avoir eux-mêmes feuls & fans fuite, plutôt ôtages qu'alliés. Au contraire on reçut volontiers les fecours qu'amenerent Sido & Italicus rois des Suéves. Ils avoient fait preuve d'une fidélité conflante, & on regardoit leur nation comme plus capable d'attachement. On craignoit aussi quelque traverse du côté de la Rhétie, dont l'intendant Porcius Septimius étoit un zélé & inVITELLIUS, LIV. XIV. 363
corruptible partifan de Vitellius. On An. R. 220;
lai oppofa Sextilius Felix, qui fut De J. C. 69.
chatgé de garder la rive de l'Inn avec
un régiment de cavalerie, huit cohortes, & des milices levées dans le Norique. Moyennant cette précaution
tout fut tranquille dans ces quartiers,
pendant que le fort des deux partis se
décidoit en Italie.

Antonius Primus tint parole, & il II exécure porta dans l'action l'audace qu'il avoit conseilqu'il montrée dans le conseil. Il se hâta de ses preformer un petit corps de cavalerie & miers exd'infanterie, avec lequel il partit sans Ploits. délai : & il prit un compagnon qui lui III. 6 ressembloit très-bien, brave guerrier, mais homme d'une probité très-fufpecte. Arrins Varus, c'étoit le nom de l'officier dont il s'agit, avoit servi avec diffinction fous Corbulon dans les guerres d'Arménie. On affüroit que le desir de s'avancer l'avoit porté à décrier fon général auprès de Néron, par de sourdes & odieuses imputations . & gu'il fut redevable (a) à cette infâme pratique du grade de premier capitaine dans une légion : heureux

<sup>(</sup>a) Infami gratia pri- ta, mox in perniciem mum pilum adepto, læta ad præsens male par-

An. R. 820. commencement de fortune, felon qu'il De J.C. 69. fe le perfuadoit, mais qui le conduifit enfin à fa perte. Alors il étoit triomphant, & il partagea avec Antonius Primus la gloire des premiers succès

du parti de Vespasien en Italie.

Ils commencerent par s'emparer d'Aquilée, d'où allant en avant, ils \*Olerjo. furent reçus succeffivement dans les \*Tour, villes d'Opitergium, \* d'Altinum, \* \*

de Padoue, & d'Atesté \*\*\*. En ce dernier endroit ils apprirent que trois cohortes & un régiment de cavalerie occupoient pour Vitellius la place nommée alors Forum Allieni, que l'on croit être aujourd'hui Ferrare ; et qu'y nyant jetté un pont sur le Pô, du reste ces troupes faisoient mauvaise garde. L'occasion parut favorable pour les attaquer. Primus & Varus les furprirent au point du jour, & les ayant trouvés la plûpart fans armes, ils les mirent aisément en désordre. Ils avoient commandé d'épargner le sang; de ne tuer que ceux qui feroient une réfiftance opiniatre, & de réduire les autres par la terreur à changer de parti. Il y en eut en effet quelques-uns qui tout d'un coup se soumirent: le plus grand nombre ayant rompu le pont,

## VITELLIUS, LIV. XIV. 365 arrêterent la poursuite des vainqueurs. An. R. 820.

Cet heureux début accrédita les De J.C. 6), armes de Primus, qui reçut dans le même tems un grand accroiffement de forces par la jonction de deux légions arrivées de Pannonie à Padoue. Il voulut auffi faire honneur à la cause qu'il défendoir, en rétablissant dans toutes les villes dont il étoit maître les images de Galba, prince peu capable de gouverner, comme nous l'avons vû, mais dont le nom étoit devenu un objet de vénération par la comparaison avec Othon & Vitellius.

On délibéra ensuite où l'on établiroit la place d'armes du parti, & le centre de la guerre. On se détermina pour Vérone, colonie puissante, dont la conquête seroit avantageuse en soi, & qui d'ailleurs étant environnée de grandes plaines, convenoit fingulièrement à une armée supérieure à celle des ennemis en cavalerie. On se mit sur le champ en devoir d'exécuter ce deffein, & en passant on s'empara de Vicence, poste peu important, mais qui étant la patrie de Cécina, acquéroit du relief dans la circonftance, et devenoit par sa prise un trophée sur le général du parti contraire. Vérone ne

An.R. 820. coûta pas de plus grands efforts à Pri-D. J.C. 69 mus, & C'étoit un objet de toute autre confédération. Outre les avantages que j'ai marqués, cette place par sa fituation étoit une clef de l'Italie; & tombée au pouvoir des généraux de Vespassen, elle coupoit à Cécina la communication avec la Rhétie & la Germanie.

> Tout ceci se faisoit sans que Vespatien en fût instruit, & même contre fes intentions. Car il avoit adresse aux légions d'Illyrie l'ordre de se fixer à Aquilée, & d'y attendre Mucien. Il entroit même en explication sur les raifons qui le décidoient: & il marquoit qu'ayant en sa puissance les revenus des plus riches provinces. & fur-tout l'Egypte, qui nourrissoit l'Italie, il espéroit terminer la guerre sans tirer l'épée. & forcer par la difette de vivrez & d'argent les légions de Vitellius à se soumettre Mucien venoit à l'appui, & envoyoit lettres fur lettres dans le même plan. Il y relevoit sans cesse la beauté d'une victoire qui ne coûteroit point de fang, cachant sous ce prétexte ses vrais motifs. qui n'étoient autres que la jalousie & le desir de se réserver tout l'honneur

VITELLIUS, LIV. XIV. 367 de la guerre. Mais à cause de la grande An. R. 8.20. distance des lieux, les ordreset les concells arrivoient toujours trop tard, & l'événement les avoit prévenus.

Primus maître de Vérone voulut in-cécinamanfulter les gardes avancées de l'ennemi. que à def-Ce ne fut qu'une légère escarmouche, son d'écra-& on se sépara à avantage égal. Cé-fer Antonicina se fortifia un camp entre Offiglia & les marais du Tartaro. Le poste étoit bon: l'armée avoit (es derrieres couverts par le fleuve, & ses flancs par les marais. Et si Cécina eût servi sidélement fon Empereur, il pouvoit avec toutes les légions de Vitellius réunies écraser les deux légions qui compofoient alors toutes les forces de Primus, ou les contraindre d'abandonner leurs conquêtes par une honteuse fuite, & de vuider l'Italie. Mais (a) par des délais affectés, il livra aux ennemis ce qu'il y a de plus précieux dans la guerre, le tems & les occasions. s'amufant à faire des reproches par lettres à ceux qu'il pouvoit chasser par

les armes, jusqu'à ce qu'il eût achevé

(a) Cecina per varias | promptem erar, epiflomoras, prima hoûibus | lis increpar, donce per prodidir rempora belli, nuncios pacla perfidire dum quos armis pellere | fimanes, Tac.

An. R. 320. de négocier les conditions auxquelles De J. C. 69. il prétendoit se vendre lui-même. Cependant Primus reçut un nouveau renfort. Aponius Saturninus, Gouverneur de Mœsie, lui amena une légion, que commandoit le tribun Vipstanus Messala, officier (a) d'une grande naissance, qu'il soutenoit par son mérite perfonnel, joignant, suivant l'exemple des

Auct. de fonnel, joignant, fuivant l'exemple des caufis con anciens Romains, le goût & l'exercice des beaux arts à la profession des armes, seul entre tous les chefs de cette guerre, qui y ent apporté des vûes

droites & l'amour du bien-

Ili. 9.

Avec ce renfort Primus étoit encore bien inférieur à Cécina. Mais celuici, au lieu de profiter de la foibleffedes ennemis pour aller les combattre,
leur écrivit une lettre dans laquelle il
les taxoit de témérité fur ce qu'ils faifoient revivre un parti déja vaincu. Il
vantoit avec emphaseles forces redoutables de l'armée Germanique, parlant sobrement de Vitellius, & d'un
ton sort modeste, n'employant pas un
seul terme qui pat être injurieux à Vefpassen: rien en un mot dans cette lettre n'étoit capable, soit de corrompre

(a) Claris majoribus, egregius ipse, et qui solus ad id bellum artes bonas attulisset. Tac, VITELLIUS, LIV. XIV. 36; le foldat ennemi, foit de l'intimider. An. R. 820. Les chofe du parti controlle primer De J.C. 69.

Les chefs du parti contraire prirent bien un autre flyle dans leur réponfe. Ils pafferent fous filence l'article de la défaite de leurs légions, lorsqu'elles combattoient pour Othon: mais ils montroient une noble confiance en la bonté de leur cause, une pleine assurance du succès: il parloient magnifiquement de Vespasien, traitoient Vitellius en ennemi: & ils finissoient par tenter la fidélité des officiers, en promettant de leur conferver tous les droits et les avantages que Vitellius leur avoit accordés; & par inviter affez clairement Cécina lui-même à changer de parti. Ils lûrent en pleine affemblée de leurs légions la lettre de Cécina & leur réponse : & cette lecture fut un encouragement pour leurs troupes, qui comparant la différence des styles, la timidité rampante de la lettre de Cécina d'une part, et de l'autre la fierté & la hauteur de celle de leurs chefs, se sentirent le cœur élevé & ne douterent point de la victoire. Bientôt deux nouvelles légions furvenues leur donnerent la confiance de faire montre de leurs forces, de fortir

VITELLIUS, LIV. XIV. 371 accuse Flavianus de trahiron, & de An.R. 8.2.2 mande sa mort à grands cris. Il n'y

mande la mole a grante et les it in avoit aucune preuve, aucun indice de cette prétendue trahifon. Mais les séditieux crioient qu'un parent de Vitelius, traître à Othon, injufte envers les soldats, aux dépens desquels il s'enrichissoit, aux dépens desquels il s'enrichissoit, aux dépens des quels il s'enrichissoit, aux dépens des digne de vivre. Et nulle priere ne les touchoit. Inutilement Flavianus leur tendoit ses mains suppliantes, prosterné en terre, déchirant ses habits, versant des larmes, poussant ses fanglots. Acharnés sur lui, les soldats prenoient même ces témoignages d'une crainte excessive pour une preuve des reproches que la conscience lui faisoit.

Aponius Saturnius vint au fecours de fon collègue: mais un murmure menaçant & des clameurs turbulentes lui fermoient la bouche dès qu'il vouloit parler. Primus seul trouvoit les foldats disposés à lui prêter l'oreille, joignant au talent de la parole, & à l'habile:é pour manier les esprits d'une multitude, une cons dération & un créd t qui le faisoient respecter. Lorsqu'il vit que le mals'aigrissoit, & que les féditieux ne se contentant plus de simples reproches & de menaces pass lient

372 HISTOIRE DES EMPEREURS.

An. R. 820 aux voies de fait , & portoient déja la

DeJ.C. 69. main à la garde de leurs épées, il ordonna que l'on faisît Flavianus, & qu'on le chargeat de chaînes. Le soldat fentit la ruse, & écartant les gardes qui environnoient le tribunal, il se préparoit à satisfaire lui-même sa vengeance. Primus ne vouloit pas la mort de Flavianus, qui eût rendu son ambition trop odieufe. Il courut audevant de ces furieux, & présentant la gorge, tirant fon épée, il proteftoit qu'il mourroit ou par la main des foldats, ou par la fienne : & à mesure qu'il en reconnoissoit quelqu'un qui fe fût fignalé par fa bravoure, qui eût reçu des dons militaires, il l'appelloit par fon nom , & l'invitoità fe joindre à lui. Puis se tournant vers les aigles, & les images des dieux que l'on croyoit préfider à la guerre, il les prioit d'envoyer plutôt aux ennemis une telle fureur, & ce funeste venin de discorde. Enfin la sédition commenca à languir : & comme le jour tomboit , chacun fe retira dans fa tente. Flavianus partit dès la nuit même pour se rendre auprès de Vespasien, & il recut en chemin des lettres de cet empereur qui le tirerent d'inquiéVITELLIUS, LIVA XIV. 373 tude, & l'affürerent que son innocen-An. R. 820. ce étoit à l'abri de tout soupcon.

La contagion de l'esprit séditieux, aidé fans doute par les inspirations secrétes de Primus, passa de l'armée de Pannonie à celle de Moesse, qui se fouleva contre fon chef Aponius à l'occasion de prétendues lettres de lui à Vitellius, que l'on avoit répandues dans le camp. Cette sédition fut encore plus furieuse que la premiere. parce que les foldats s'y porterent non pas fur le foir, dans un tems où ils fussent fatigués du travail de toute la journée, mais vers le milieu du jour. Il y eut même émulation de pétulance & de phrénésie entre les deux armées. Celle de Mœsie demandoit l'appui des légions Pannoniques, en revanche du secours qu'elle leur avoit donné contre Flavianus; & celles - ci s'imaginant que la fédition de leurs camarades étoit une justification de la leur, se faisoient une joie de renouveller leur faute. Aponius étoit dans une maison de plaisance voisine du camp. Les séditieux y courent : & si celui qu'ils vouloient faire périr leur échappa, il en fut moins redevable aux efforts que firent pour le fauver les commandans

An. R. 820, des légions, ayant Primus à leur tête ; De J.C. 69, qu'à l'obscurité de l'asyle où il se cacha. C'étoit le poéle d'un bain abandonné: & lorsque le danger sut passé, Aponius gagna Padoue à petit bruit , & sans ses liéteurs.

> Par la retraite forcée des consulaires, Antonius se trouva seul ches des deux armées, aucun de ses collègues n'ayant osé lui disputer le commandement, parceque les troupes n'avoient

confiance qu'en lui.

Baffus, Dans le parti de Vitellius les esprits comman-dant de la ne fermentoient pas moins violentflotte de Ra-ment, & les suites du trouble devinvenne pour rent même plus funestes, parce qu'il la faispaffer venoit de la perfidie des chefs, & non dans leparri du caprice des foldats. Lucilius Bassus manœuvroit déja depuis long-tems. comme je l'ai dit, pour corrompre la III. 12. fidélité de l'armée navale de Ravenne. qu'il commandoit : & ce qui facilità confidérablement le succès de son desfein , c'est qu'il avoit beaucoup de foldats delevés dans la Dalmatie & la Pannonie, provinces qui reconnoissoient Vespasien. Lorsqu'il crut l'affaire mure, il choifit le tems de la nuit pour l'exécution de fa perfidie : & après avoir donné ordre à tous ceux qui

VITELLIUS, LIV. XIV. 375 étoient du complot de s'affembler dans An. R. 8204 la grande place du camp, pour lui, De J.C. 69.

comme les traîtres font toujours des ames lâches, il s'enferma dans sa maifon , attendant l'événement. Les capitaines de vaisseau s'étant jettés avec erand fracas fur les images de Vitellins, qui étoient proposées à la vénération de l'armée, ne trouverent qu'une foible réfiftance : & le petit nombre de ceux qui vouloient venger leur empereur ayant été tués sur le champ, toute la multitude se déclara sans peine pour Vespasien. Alors Lucilius se montra, & ofa s'avouer l'auteur d'une entreprise quiavoit réussi.

Il n'eut pas lieu de s'applaudir : pour ce qui le regardoit personnellement, de la démarche qu'il venoit de faire. Il perdit le commandement de la flotte, qui demanda pour Amiral Cornélius Fuscus. Celui-ci accourat en diligence, & ayant mis Bassus sous une garde, qui avoit pourtant ordre de le traiter avec honneur, il l'envoya par merà Adria. \* L'officier qui com- \* Atridans mandoit dans cette ville, en usa enco-Pabricio re plus rigoureusement à l'égard du traître, & le fit charger de chaînes. Mais un affranchi de Vespasien, mou-

376 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820. mé Hormus, qui tenoit rang auffi par-De J.C. 69. mi les chefs, étant furyenu, l'en délivra.

Cécina n'attendoit que la défection

chaînes.

de Cécina. de Baffus, pour se déclarer lui-même. le chargede Ayant pris la précaution d'éloigner fous divers prétextes ceux dont il fe défioit le plus, il affemble les premiers des Centurions, & quelques foldats. & il leur fait une harangue dans laquelle il exalte le mérite éminent de Vespafien, & la supériorité de ses forces. Il observa qu'au contraire le parti de Vitellius, par la révolte de la flotte de Ravenne, se trouvoit privé d'une ressource absolument nécessaire pour les vivres, & pour les provisions de toute espece; que les Espagnes & les Gaules étoient aliénées; que dans Rome tout se préparoit à un changement. En un mot il n'omit, rien de ce qui pouvoit donner mauvaise idée de Vitellius, & de l'état de ses affaires. A ce discours applaudirent ceux qui avoient le mot. Ils jurent les premiers fidélité à Vesoafien: & les autres, étonnés d'une nouveauté imprévûe, fuivent leur exemple.

Le bruit de ce qui se passoit s'étant répandu bientôt dans le camp, les fo!dats en foule accourent dans la grande

VITELLIUS, LIV. XIV. 377 place. Ils y voient le nom de Vespa-An.R. 820 sien en honneur, & les images de Vitellius abattues. Un filence de furprise & de douleur les rendit d'abord immobiles. Mais bientôt ils éclatent tous ensemble : "Quoi! disoient - ils . Ia gloire de l'armée Germanique aura dégénéré jusqu'au point, que fans combat, fans bleffure, nous allions présenter nos mains aux chaînes,& livrer nos armes! Et quelles légions avons-nous en tête? Celles que nous avons vaincues. Encore leur manque-t-il ce qui faisoit toute la force de l'armée d'Othon , la premiere & la quatorzieme légions, que nous avons cependant mises en fuite & v taillées en pieces. Le fruit de notre victoire seroit donc d'être vendus avec nos armes, comme un troupeau d'esclaves, à un Primus, homme sans » honneur, & flétri par la peine du bannissement! Huit légions suivront le fort & recevront la loi d'une \* vile marine! Ainsi l'ordonnent Cécina & Baffus, ingrats & perfides, qui après avoir pillé leur prince, &

<sup>»</sup> l'avoir dépouillé de ses palais, de \* Le service de mer étoit regardé chez les Romains comme insérieur à celui de serre.

An.R. 320. » fes jandins , de fes richesses , lui emlevent encore fes foldats. Ah! fi nou s

» nous foumettions à un fi indigne
» marché, fi n'étant entamés par au» cun échec , n'ayant pas perdu une
» goutte de fang , nous étions affez lá» ches pour fubir le joug , nous nous

ches pour fubir le joug, nous nous
 avilirions aux yeux mêmes de ceux
 que nous reconnoîtrions pour nos
 maîtres. Oue pourrions-nous répon-

mattres. Que pourrions-nous repondre à quiconque nous demanderoit
 compteou de la gloire de nos fuccès
 paffes, ou de la conftance avec la quelle nous avons en tant de ren-

» contres foutenu les difgraces ?» Tels étoient les discours qu'inspiroit l'indignation & à chacun en particulier, & à tous en commun. Enfin. la cinquieme légion donnant l'exemple aux autres, ils rétabliffent les images de Vitellius, ils chargent de chaînes Cécina, & se choisissent pour chess Fabius Fabullus, commandant de la cinquieme légion, & Caffius Longus Préfet du camp. Dans la fureur qui les transportoit, de malheureux foldats de marine, qui n'avoient aucune part à la défection de la flotte, s'étant rencontrés par hasard sous leur main, ils les maffacrent impitoyablement. Ils quitVITELLIUS, LIV. XIV. 379
tent leur camp, rompent le pont qu'ils An. R. 320
tent leur camp, rompent le pont qu'ils An. R. 320
tonient jetté fur le Tartaro, regagnent
Offiglia, & fe mettent en marche vers
Crémone, pour joindre les deux légions que Cécina avoit envoyées fe
loger dans cette place avec une partie

de la cavalerie. Antonius Primus résolut de préve- Primus va nir cette jonction, & d'attaquer les deuxlégions ennemis pendant que leurs forces de Vitellius ennemis pendant que leurs lorces de loi postecidans étoient séparées, & leurs esprits divi-Crémone. sés par un levain de discorde, avant Tac. Hys. 15. que les nouveaux chefs eussent acquis de l'autorité, & que les foldats fe fufsent habitués à leur obéir. D'autres motifs l'engageoient encore à se hâter. Il savoit que Fabius Valens, incapable d'une infidélité, & nullement ignorant dans le métier de la guerre . étoit parti de Rome, & il préfumoit que la nouvelle de la trahison de Cécina le porteroit à faire diligence. Il craignoit de plus qu'il ne vînt de Germanie des secours à Vitellius par la Rhétie ; que les Gaules , les Espagnes , la Grande Bretagne, ne lui en envoyassent pareillement; & que de tant de pieces réunies il ne se format un corps d'armée formidable, auquel il seroit très-difficile de résister. Il crut

An. R. 820, donc avec raison que de la célérité De J. C. 69. dépendoit la victoire : il partit de Vérone avec toute son armée pour aller attaquer les deux légions qui occupoient Crémone, & en deux jours de marche il vint à Bédriac.

Le lendemain il se fortifia dans ce poste, & pendant que les légions travailloient aux ouvrages du camp, il donna ordre aux cohortes auxiliaires d'aller faire un grand fourage sur les terres des Crémonois, (a) voulant, dit Tacite, accoutumer ses soldats à piller le citoyen, & leur faire goûter la douceur d'un butin illicite & criminel. Lui-même il s'avança à huit milles de Bédriac avec quatre mille 'chevaux pour couvrir ses sourageurs. Les coureurs battoient la campagne pour lui donner des nouvelles des mouvemens de l'ennemi.

Elles for Vers la cinquieme heure du jour, tent de la c'eft-à-dire, une heure avant midi, ville.Com-baroù elles arrive à toute bride un cavalier qui lui font défai-annonce que les ennemis approchent,

rie, & que l'on entend au loin le bruit & le frémissement d'une grande mul-

<sup>(</sup>a) Ut fpecie parandarum copiarum civili prædà miles imbueretur, Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 381 titude. Pendant que Primus délibéroit An.R. 820. fur les mesures qu'il devoit prendre.

fur les mesures qu'il devoit prendre, Arrius Varus avide de se signaler, part comme un éclair avec quelques braves, & par la vivacité d'un choc imprévû, il met d'abord en fuite les gens de Vitellius. Mais bientôt la fortune change, & ceux qui suyoient recevant du rensort, tournent tête, reviennent à la charge, & par la supériorité du nombre ils forcent la troupe de Varus de suit à son tour.

Primus avoit prévû ce malheur. Il exhorte les fiensà combattre avec courage : il louvre ses escadrons, pour laisser au centre un vuide où Varus & fes cavaliers puffent être reçus : il envoye ordre aux légions de prendre les armes: il fait avertir par un fignal ceux qui étoient répandus dans la campagne de quitter le pillage, & de venir au combat. Cependant Varus & fa troupe arrivent dans un désordre inexprimable, & ils portent par-tout la terreur dont ils font frappés. Les rangs fe confondent, la frayeur s'empare des esprits, & Primus couroit risque d'être entiérement défait.

Il n'est aucun devoir de hon capitaine & de vaillant soldat, qu'il ne 382 HISTOIRE DES EMPEREURS. An.R.820 remplit admirablement dans cette cri-

De J.C. 69 fe. Hencourage ceux qu'il trouve allarmés, il retient ceux qui s'ébranlent : on le voit par-tout, & dans les endroits les plus périlleux, & dans ceux d'où se montre que que espérance : il se fait remarquer des ennemis & des siens par les ordresqu'il distribue, par l'ardeur de son action, par le ton de sa voix : fon feu l'emporta jusqu'à tuer de sa main un porte-enseigne qu'il voyoit fuir: il prend-enfuite l'enfeigne, & la tourne vers l'ennemi. La honte d'abandonner un si brave chef retint auprès de lui environ cent cavaliers, qu'aida encore la circonflance du terrein. Ils étoient dans un chemin étroit : & les ruines d'un pont dreffé autrefois fur un ruisseau qui traversoit la plaine, l'incertitude des courans séparés par les débris, la hauteur escarpée des rives. c'étoient autant d'obstacles à la fuite. L'heureuse nécessité de faire ferme dans un si mauvais pas , sauva l'ar-

mée.

Cette poignée de gens qui accompagnoient Primus reçut en hon ordre
les vainqueurs, que l'ardeur de la
poursuite emportoit, & qui venoient
en confusion, & sans observer entre

VITELLIUS, LIV. XIV. 383
eux aucun rang. Par une alternative An. R. 826.
très-ordinaire dans les combats, ceux-

ci trouvant une résistance à laquelle ils ne s'attendoient point; se troublent & fe déconcertent. Primus les voyant ébranlés redouble d'essort & en un instant la scenechangeune seconde sois, la fortune se déclare décistrement pour Primus. Les esis de victoire qui s'élevent de son côté, rappellent les s'élevent de son côté, rappellent les accourent; ils rejoignent leurs camarades, & après avoir évité le danger, ils reviennent prendre part au succès. Ainsi fut mis entiérement en déroute le corps de cavalerie qui précédoit les légions forties de Crémone.

Ces légions, animées par l'avantage qu'avoit eu d'abord leur cavalerie, s'étoient avancées en s'éloignant de la ville jufqu'à une diftance de quatre mille pas. Elles pouvoient, si elles ensurement de nouveau la fortune, ou du moins arrêter la victoire de Primus. Mais elles n'avoient point de chef autorité, dont les ordres les dirigeassent dans leurs mouvemens. Elles n'ouvrirent point leurs rangs, pour offrir un asyle à leur cavalerie, que poursuivoit le vain-

An. R. 820. queur : elles n'allerent point au-devant de l'ennemi, & ne profiterent point, pour l'attaquer, de la supériorité que leur donnoit sur lui la fatigue d'un si pénible combat. Incertaines, flottantes, elles l'attendirent, & en recurent un rude choc. En même tems le Tribun Messala amene les auxiliaires de Moesie, que l'observation d'une exacte discipline rendoit aussi bons soldats que les légionnaires mêmes. La cavalerie victorieuse soutenue de cette infanterie, enfonce les deux légions: & le voifinage de Crémone, qui leur présentoit une ressource prochaine pour les mettre en sûreté, diminuoit leur courage pour la résistance. Elles s'y retirerent, & Primus ne jugea pas à propos de les presser, trop content d'avoir amené à une fin heureuse un combat dont les commencemens avoient été fi fâcheux, & dont la longueur avoit épuifé de laffitude, & accablé de blessures toute sa troupe, hommes & chevaux.

Sur le soir toutes les forces de Priqueurs veu-mus se trouverent réunies. Les légions lent atta-mandées par ses ordresétoient arrivées deCrémone de Bédriac : les fourageurs avoient par le defir de la piller, eu le tems de se rassembler. Pleine de confiance

VITELLIUS, LIV. XIV. 385

confiance, toute cette multitude de An.R. 820. foldats ayant fous les yeux les veffiges récens de la victoire qui venoit d'être

récens de la victoire qui venoit d'être remportée , se persuade que la guerre eff sinie; & ils demandent qu'on les mene à Crémone, afin d'achever la vistoire par la sounission volontaire ou forcée des vaincus. Ils couvroient de ce langage spécieux le desir du pillage, motif qu'ils n'osoient avouer. Mais ils se disoiententre eux.» Qu'une ville située en plaine pouvoit aisé-

ment être emportée d'affaut. Qu'y

» entrant de nuit, ils auroient toute » liberté de piller : au lieu que s'ilsat-

tendoient le jour, on viendroit offrir

» des prieres, on capituleroit: & que

» pour récompense de leurs travaux &
 » de leurs blessures, ils remporteroient

» la gloire bien vaine de la clémence.

» pendant que leurs officiers pren-

» droient pour eux le profit folide de

» la dépouille des Crémonois. Que (a) » le butin d'une ville prise de force

» étoit pour les foldats, & celui d'une

» ville rendue par composition pour

» les généraux. » Les tribuns & les centurions combattoient par leurs re-

(a) Expugna \*\* urbis | dit\* ad duces percinere.
prædam ad militem , de- | Tuc.

Tome V.

R

An.R.830 montrances un dessein si téméraire, De.J.C 69. Mais le soldat ne les écoutoit point, & pour empêcher qu'on ne pût entendre leur voix, si agitoit ses armes avec grand bruit, prêt à prendre l'ordre de lui-même, si on refusoit de le lui donner.

Primas feul pouvoit obtenir audience : encore falloit-il qu'il procédat par voie d'infinuation, plutôt que par autorité. Il approuvoit & louoit l'ardeur qu'ils témoignoient pour combattre : mais il les faifoit fouvenir que c'é:oit aux généraux à les mener au combat, & que (a) si l'empressement de courir aux hazards étoit la gloire du foldat, la qualité la plus convenable à un chef étoit une sage lenteur. Il leur repréfentoit ensuite quelle témérité il y avoit à attaquer pendant la nuit une ville dont ils ne connoissoient point les approches, & à ajouter ainsi à la difficulté d'une entreprise périlleuse en elle-même, le danger des embûches que favoriseroient les ténébres. Il leur demandoit, adressant la parole à quelques-uns en particulier, s'ils avoient

(a) Divifa inter exercrum ducesque munia, Milithbus cupidinem puguandi convenire: duces desse. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 387 apporté des haches & les autres inftru- An.R. 825, mens nécessaires pour aller à la sape : & comme ils étoient obligés de répondre qu'ils ne les avoient point, » Eh quoi! reprenoit-il, prétendez-» vous percer & détruire des murail-

» les avec vos épées & vos javelines? » Attendons que le jour paroisse. Nous

» profiterons de l'intervalle de la nuit

» pour faire apporter du camptout ce » qui nous manque: & demain Cré.

mone eft à nous. »

Primus commanda en effet un déta- Ils en int chement de cavalerie pour aller avec empeches les valets de l'armée chercher à Bé-des six lèdriac toutes les machines nécessaires à gions que l'attaque d'une place. Mais l'obstina-avoit tenté tion des foldats étoit si grande, & ils inutilement favoient si peu obéir, qu'ils se por cher. toient déja à une fédition, s'ils n'avoient appris dans le moment une nouvelle qui les arrêta. Des cavaliers s'étant approchés des murs de la ville enleverent quelques Crémonois qu'ils trouverent dehors, & ils scurent par eux que les fix légions & toutes les troupes qui avoient été postées près du Tartaro, instruites de la défaite de leurs camarades, alloient arriver incessamment, & qu'ayant fait ce icur-Rii

An. R. 820. là même une marche forcée de \* trente \*Dix lieues, mille pas, elles venoient résolues de

combattre, & de réparer la honte de leur parti. Ce danger vainquit l'indocilité des foldats, & les disposa à écouter les conseils de leur chef. Ils se rangerent donc en bataille fuivant ses ordres, pour se tenir prêts à bien recevoir l'ennemi.

nocturne, defaires.

Primus avoit cinq légions. Il plaça ouelles sont au centre la troisseme, dont il a déja été parlé plus d'une fois, précifément sur la chaussée de la voie Postumienne. Les quaire autres furent distribuées à droite & à gauche, deux de chaque côté. Tel étoit l'ordre des aigles & les drapeaux. Car pour ce qui est des soldats des différentes légions, tous confondus, pêle-mêle dans l'obscurité, ils prenoient le rang que le hazard leur affignoit. Les prétoriens rappellés au drapeau par l'autorité de Vespassen, eurent leur poste près de la troisieme légion. Les cohortes auxiliaires furent jettées sur les aîles. La cavalerie couvroit les flancs & la queue de l'armée. Les Rois Sido & Italicus, avec l'élite de leurs Suéves, formoient la premiere ligne.

Les légions de Vitellius auroient dû

VITELLIUS, LIV. XIV. 389
entrer dans Crémone, y prendre de An. R. 810
la nourriture & du repos, & le lende-De J.C. 69,
main tomber (ur un entenni gui n'an.

main tomber sur un ennemi qui n'auroit pû leur réfister, transi de froid, & épuifé de besoin. Mais ils n'avoient ni chef ni sage conseil qui les guidât : & fur la troisieme heure de la nuit, elles vinrent se heurter contre l'armée des adversaires, qui les attendoit en bon ordre. Comme elles étoient de vieilles troupes, & qui savoient le métier de la guerre, elles se rangerent d'ellesmêmes, autant que le pouvoient permettre les ténebres d'une nuit d'hiver. Car on étoit alors sur la sin du mois d'octobre. Les foldats des légions qui venoient d'être vaincues fortifierent celles qui arrivoient d'Oftiglia, en se répandant parmi toutes les co.npagnies.

On se battit dans l'obscurité avec des succès aussi divers, que la consusion étoit horrible. Comme on ne se voyoit point, le courage, la vigueur du bras, l'adresse, devenoient inutiles. C'étoient de part & d'autre mêmes armes: le mot, à force d'être demandé & rendu, étoit connu réciproquement dans les deux armées: les drapeaux même se méloient à mesure An.R. 323 qu'un peloton vainqueur les emportoit foit d'un cô.é, foit de l'autre.

Une des légions qui occupoient la gauche de l'armée de Primus, fouffrit beaucoup. Elle perdit fix de ses capitaines les plus diffingués, & quelques-unes de fes enfeignes. L'aigle même ne fut sauvée que par la valeur ex rême du prenier capitaine de la légion Atilius Verus, qui la défendit au prix de son sanz & de sa vie. Prim s hi avancer les prétoriens pour fontenir le conbat chancelant en cet endroit: & ils repousserent d'abord l'en iemi, mais ils furent ensuite repouffes eux-mêmes, ne pouvant réfifter à la multitude & à la violence des trai s que lancoient les machines plac'es par les gens de Viellius fur la chauffe, d'où elles tiroient à coup far. étant fervie : li brement, & n'ayant rien autour d'elles qui embarassat leur effet.

Une balifie furtout foudroyoit l'armée de Primus, & en é crafoit les rangs entiers par de gros quartiers de pierre qu'elle décochoit avec roideur. Le ravage auroit été grand, fi la valeur admirable de deux foldrts ne l'eût arrêté. S'étant converts de leurs bour

VITELLIUS, LIV. XIV. 391 cliers, ils s'approchent, fans être ap- De J.C. 69. percus, de la terrible machine, coupent les cordages par lesquels elle étoit

fuspendue, & la démontent. Ils furent perces fur le champ, & ain'i leurs noms ont péri : mais le fouvenir de leur action s'est conservé. & méritoit assurément de n'être pas enseveli dans l'oubli.

La nuit étoit déja bien avancée, & la fortune du combat encore incertaine, lorfque la lune se leva, & donna moyen de distinguer les objets, mais avec une différence bien importante pour les deux armées. Celle de Primus l'avoit au dos: & conséquemment Pombre qu'elle faisoit étant jettée en avant trompoit les ennemis, qui prenoient les ombres pour les corps, & ne donnoient à leurs traits qu'une portée trop foible pour aller jusqu'au but. Au contraire les foldats de Vitellins éclairés par la lumiere qu'ils avoient en face, étoient apperçus distinctement par les adversaires, & ne pouvoient se précautionner contre des coups qui partoient de l'obscurité.

Primus redoubla d'activité, dès qu'une fois il fut à portée de voir & d'être vû. Il parcouroit les rangs , va-

R iiii

An R. 820. riant fee exhortations & fee motifs De J.C. 69. d'encouragement selon la différence de ceux à qui il parloit, tantôt employant les reproches capables de piquer d'honneur, tantôt prodiguant les louanges, toujours présentant les espérances les plus flatteuses. S'il s'adreffoit aux légions Pannoniques, qui avoient été vaincues en combattant pour Othon, il leur demandoit pourquoi elles avoient repris les armes. Il les faifoit fouvenir que ces plaines où elles combattoient actuellement étoient celles qui avoient été témoins de leur défaite ; & que l'occasion ne pouvoit être plus belle pour effacer leur home, & pour recouvrer leur gloire. Paffant ensuite aux légions de Moefie, il leur représentoit qu'elles avoient donné le fignal de la guerre pour Vespasien, & qu'en vain s'étoient-elles fait un honneur de défier les partifans de Vitellius par des me-s naces en paroles, fi lorfqu'il falloit en venir aux mains avec eux elles ne rouvoient foutenir leur effort. Il combloit d'éloges la troisieme légion, qui depuis plus d'un secle s'étoit toujours fignalée par fa valeur, & il lui rappalloit fes exploits fous Antoine, contre

VITELLIUS, LIV. XIV. 393
les Parthes, fous Corbulon contre Dellicio, les Arméniens, & en dernier lieu contre \* les Sarmates. Les prétoriens don \* Voyrt cinoient matière aux reproches: & il les descillus en accabloit. « Soldats indignes de ce partie nome, leur difoit-il, vrais bourg-ois,

» fi vous ne remportez ici la vi toire,

» quelle sera votre ressource? Casses, » rétablis, à quel autre empereur au-

» rez-vous recours fi vous êtes vain-

» cus ? quel autre camp vous recevra?
» Vos drapeaux & vos armes font au

» pouvoir des ennemis. Retirez-les de

leurs mains, ou n'attendez qu'une
 mort certaine. Je ne vous parle point

mort certaine. Je ne vous parle point
 de l'ignominie: vous l'avez épuifée,

» & vous ne la fentez plus. » De toutes parts retentifent de grands cris : & le foleil s'étant levé en ce moment, les foldats de la troifieme légion le fa. luerent, felon la coutume reçue en Syrie, où ils avoient toujours fervi jufrie, où ils avoient toujours fervi juf-

qu'à ces dernieres années.

Un bruit fans auteur certain, on peut-être répandu à deffein par Primus, contribua à la victoire. Tout d'un coup se débite de rang en rang la nouvelle que Mucien est arrivé. Animés par l'idée d'un si puissant secours, les gens de Primus avancent sur l'ennemi,

An. R 3.2 dont les rangs commençoient à s'éclaircir, purce que dans une armée fans chefs, chaque foldat fuivoit l'impression de fa valeur ou de fa timidité pour fe porter en avant ou reculer; pour fe joindre aux uns, se séparer des autres. Quand Primus vit qu'ils plioient, illes presse vivement, & parvient ensn à les enfoncer & à les rompre. Mis en désordre, ils ne purent plus se resormer, à cause de l'embarras des voitures & des machines de guerre. Il ne fut question pour les vainqueurs, que de poursuivre & de tuer-

Un pere mé Le carnage fut fignalé par une avenpar son fils ture tragique: un fils tua son pere. Voici les circonstances de ce fait hor-

Voici les circonttances de ce fait horrible. Julius Mansuétus, né en Espagne, en orenant parti dans une des légions Germaniques, laista chez lui un, fils en bas âge. Celui-ci étant devenugrand fot enrôlé dans une légion que-Galba levoit en Espagne: & comme cette légion se déclara pour Vespassen le sils se trouva par l'arrangement des circonstances ennemide son pere. Dansle combat dont je parle l'ayant recontré sans le connotire, il le porta a terre d'un coup d'épée, & pendant qu'il le fouille, il en est reconta, & le recon-

VITELLIUS, LIV. XIV. 395 noît lui-même. Il s'écrie, il se lamen- An R 820. te, il embrasse le mourant, & d'une voix plaintive il prie les manes de son pere de lui pardonner, & de ne le pas poursuivre comme parricide, & C'est (a) » le crime de la guerre civile, disoit-» il, & non le mien. Mon action fe » confond dans la multitude des ac-» tions semblables. Qu'est-ce qu'un » foldat sur toute une armée? » Ceux qui étoient près de lui le remarquérent . ensuite d'autres , & bientôt une nouvelle si étrange est sçue de tous. C'est (b) à qui témoignera plus de surprise, plus de douleur, plus d'indignation & d'horreur contre une guerre cruelle: & au milieu de ces discours, ils ne laissent pas de dépouiller leurs parens, leurs alliés, leurs freres tués dans le combat. Ils se plaignent d'un crime d'impiété commis par l'un d'entre eux, & ils l'imitnnt.

Les troupes de Primus, soutenues par Prife du le succès, étoient infatigables. Après camp qui environ-

aciem miraculum, & ciuntque. Tac.

(a) Publicum id faci-nus & unum militem quotam-évilium arun rum partem! Tac. (b) Hinc per omnem ciem miraculum. & ciem miraculum. &

An. R. 820. avoir combattu un jour & une nuit, de cremone ne compant avoir rien fait tant qu'il restoit quelque chose à faire, elles voulurent attaquer la ville de Crémone . o'i les fuyards s'étoient mis à couvert. Ce n'étoit pas une entreprise aisée. Les légions Germaniques, dans la guerre contre Othon, avoient environné la ville d'un camp, & le camp d'un fosse avec son parapet: & cesfor ifications étoient encore augmentées depuis peu par de nouveaux ouvrages. Les chefs de l'armée victorieuse hémoient donc beaucoup. & craignoient qu'il n'y eût de la témérité à tenter avec des troupes harassées de forcer des lignes, & ensuite une place ceinte de bonnes murailles. Cependant il se trouvoit des inconvéniens dans les autres partis que l'on pouvoit prendre. Retourner à Bédriac, c'étoit une marche longue & pénible, & leur vi foire devenoit inutile. S'ils fe fortifioient un camp à la vûe de l'ennemi. ils s'exposoient à de vigoureuses sorties, qui pourroient troubler les travailleurs, & présenter peut être occasion aux vaincus de prendre leur revanche. L'ardeur des foldats termina touVITELLIUS, LIV. XIV. 397
tes ces irréfolutions. (a) Ils appréhen. An. R. 820;
doient heuroup moins le danger. que

doient beaucoup moins le danger, que le moindre retardement. Toutes me fures de prudence leur étoient sufpectes: le dessein le plus téméraire avoit pour eux le plus d'attraits: les blessiers, le sang, le carnage, ils comptoient tout pour rien en comparaison du butin que leur avidité se promettoit. Primus s'e rendit à leurs vœux. & les

mena à l'attaque du camp.

D'abord on ce battit de l'oin à coups de fleches & de javeots. Mais dans ce genre de combat les affullans avoient beaucoup de défavantage, parce que leur adverfaires élevés fur un rempart tiroient de haut en bas avec plus de force, & plongoient dans leurs rangs. Primus distribua les postes, & forma trois attaques, afin de jetter de l'émulation entre les légions, & d'augmenter ainfi leur courage. Il fallut attendre que l'on est ramasse dans les campagnes tous les instrumens de fer propres à percer & à brifer, des bé-

<sup>(</sup>a) Miles periculi, omnisque cædes, & quam moræ parientier. vulnera, & fanguit, avi-Quippe ingrara quærura, dirate pædæ pensabær ex temeritate spes; tur. Tæ.

,

An R. 820 ches . des pics , des haches , des faulx: De J.C. 6). on apporta auffi des échelles. Lorfque tout fut prêt, les gens de Primus élevant leurs boucliers fur leurs têtes pour former une tortue, s'approchent jusqu'aux portes du camp & au pied du rempart. De part & d'autre la maniere de se battre étoit savante, entre Romains formés sous la même discipline. Les foldats de Vitellius roulent sur la tortue des pierres d'une énorme pefanteur, ils enfoncent des lances & de longues perches entre les intervalles des boucliers, & enfin ils en rompent tellement la liaifon, que les affaillans mis à découvert font accablés d'une grêle de traits, & écrafés par les mafses de pierres.

> Repoussés avec perte d'un grand nombre des leurs, le courage commençoit à leur manquer. Leurs chefs s'aviserent de leur montrer Crémone, & de leur en faire espérer le pillage. Tacite doute à qui il doit attribuer cet indigne expédient, qui causa la désolation & la ruine d'une des plus belles villes d'Italie. Les uns en faisoient auteur l'affranchi Hormus : selon d'autres, c'étoit à Primus qu'il falloit s'en

VITELLIUS, LIV. XIV. 300 prendre. Qui (a) que ce soit des deux, An. R. 820. dit Tacite , cette honteuse & criminelle action ne dégénere point du reste de leur conduite.

Les foldats animés par l'espérance d'un riche butin, ne connoissent plus ni obstacle, ni danger Malgré (b) les blessures, malgré le sang qui coule à grands flots, ils sappent le pied du rempart, ils battent les portes avec furie. Les plus hardis montés sur les épaules de leurs camarades, ou sur la tortue, qui avoit été reformée, & se trouvant ainsi à hauteur des ennemis, les faifissent par le bras, leur arrachent leurs épées. Souvent ils succombent : & bleffes & non bleffes, des foldats pleins de vie pêle-mêle avec les mourans, tombent & roulent dans le fossé. Il n'est point de maniere de mourfr dont on ne voie l'image dans cet affrenx affant.

La troisieme & la septieme légions

neque Hormus, à fama fua, quamvis peffimo flagitio, degeneravere. Tac.

(b) Non jam fanguis, lum , quarerentque por- tium, Tac. tas, innixique humeris,

(a) Neque Antonius , | & fuper iteratam refludinem scandentes, prehenfarent hoftium rela brachiaque. Integri cuns fauciis , feminoces cum (b) Non jam fanguis, expirantibus volvuntur, neque vulnera moraban-fur, quin fubruerent val- & omni imagine mor-

De J 369. é oi nt réunies en une même attaque & e'les se dispuroient à l'envi la gloire d'entamer la victoire, & de faire au camp la premierebrêche. Primus avoit pris fon pole en cet endroit, & il les appuyoi, à la tête d'une troupe d'élite. Leur ardeur forcenée triompha enfin de la résistance des gens de Vitellius . qui voyant que tous leurs efforts étoient inutiles, & que leurs traits gliffoient tout le long de la tortue, poisserent la balliste elle-même sur les assaillans. C'étoit une vaste & pesante machine. qui écrasa ceux sur qui elle tomba : mais elle emporta de sa chûte les creneaux & la tête du rempart. Dans le même moment une tour voifine, battue depuis long-tems à coaps de groffes pierres, s'ouvrit : & pendant que les soldats de la septieme légion s'efforcent d'entrer par la breche, ceux de la troisieme percent & enfoncent la porte avec leurs épées & leurs haches. C. Volufius, foldat de cette derniere légion. entra le premier, & montant sur le rempart, il cria que le campétoit pris. Tout fuit, tout se précipite : les vainqueurs pénétrent de toutes parts, & en un inftant l'espace entre le camp & la ville est inondé de sang & de corps morts. VITELLIUS, LIV. XIV. 401
Restoit encore un nouveau travail: An. R.820.
De J.C. 69.

Crémone tenoit bon : & les vainqueurs, après tant de laborieux esforts, voyoient devant eux de hautes murailles, des tours de pierre, des portes garnies' de lames de fer, des soldats postés fur les murs, & présentant la pointe de leurs armes. Le peuple de la ville étoit nombreux, & attaché de cœur au parti de Vitellius. Une foire célebre qui s'y tenoit actuellement, avoit attiré un grand concours de toutes les parties de l'Italie: renfort confidérable pourceux qui défendoient la place, & puissant aiguillon pour l'avidité des affaillans, qui envifageoient dans cette circonstance une riche augmentation de butin.

Primas ordonne que l'on mette le Les vainfeu aux plus agréables maifons des présarent fauxbourgs, pour ébranler le coura-anaquer la ge des Crémonois par la perte de leurs ville. Elle poffetfions. Dans les églifices voitins

des murs, & dont trailques-uns les dominoient, il place de braves foldats, qui avec les tuiles qu'ils arrachoient, avec des poutres, avec des torches allumées, nettoyent la muraille, & empêchent qu'aucun nose s'y montrer. D'ja les légions se disposoient en tor-

1

An.R. 820. tue: déja commençoient à voler les De J.C. 69. traits & les pierres : lorsqu'enfin l'opiniatreté des partifans de Vitellius fit place à la réflexion & à la crainte. Surtout ceux qui tenoient un rang diffingué dans les troupes, penferent qu'il falloit ne point lutter contre la fortune: de peur que si Crémone étoit emportée d'affaut, il n'y eût plus de pardon à espérer, & que toute la colere du vainqueur ne tombât, non fur une multitude qui n'avoit rien, mais fur les centurions & les tribuns, dont la désouille pouvoit tenter les meurtriers. Le (a) simple soldat, sans souci fur l'avenir, par une brutale indifférence ne fongeoit point à se rendre. Errans dans les rues, on cachés dans les maisons, ils ne demandoient point la paix, lors mê ne qu'ils avoient cesse de faire la guerre.

Les premiers officiers se décident. Ils font disparoûre le nom & les images de Vitellius, & ils délivrent Cécina de ses chaînes, le priant de leur servir d'intercesseur. Cécina (b) boufsi d'orqueil & de colere rejette leurs supur sons de grandité. Pacem ne tum run socors, & ignobilique de la produite de l

VITELLIUS, LIV. XIV. 403 plications. Ils lui font instance, ils An R.S.o. versent des larmes pour le sléchir; & par le plus grand des malheurs tant de braves gens font réduits à implorer la protection d'un traître. Enfin ils arborent sur le mur les témoignages de leur

foumission. & ils se montrent résolus à ouvrir leurs portes.

Alors Primus fit ceffer toute hosti-Les légions lité, & les légions vaincues sortirent vaincues de la place. Les (a) aigles & les dra-forient de peaux marchoient à la tête : venoient

ensuite en une longue file les foldats désarmés abattus par la douleur, baisfant les yeux en terre. Les vainqueurs étoient rangés en haie des deux côlés: & d'abord ils leur faisoient des reproches infultans, ils les menaçoient du gefte & de la main. Mais lorfqu'ils les virent confternés, humiliés, ne se refusant à rien, & disposés à tout souffrir, ils se souvinrent que c'étoient là ces mêmes guerriers qui peu de mois auparavant vainqueurs à Bédriac, temque lacrymis fati-gant , extremum maio-rum , tot fortifilmi viri, proditoris opem invo-sonnes. Tir.

cantes. Tar.

extulere : mossium iner mium agmen, dejectis in terram oculis, sequeba-per Bedriaci victorim

contumeliis, & pofirà om-(11) Signa aquilasque ni ferocià cuncta victi

An.R.820. avoient usé modérément de la victoire. Cécina au contraire irrita leurs esprits, ils ne purent le voir marcher en pompe, comme conful, orné de la robe prétexte, & précédé de ses Licteurs, sans entrer en indignation. Ils lui reprocherent son orgueil, sa cruauté, & même, tant les traîtres font odieux, sa perfidie. Primus le défendit

contre leurs insultes, & l'envoya à Jos. de B. Vespasien, que la politique engagea à Jud. v. 13. le bien recevoir, mais fans lui donner d'emploi. Nous verrons par la fuite qu'il avoit grande raison de s'en dé-

fier.

Sac de Cré-Jusques la Primus s'étoit couvert grone. de gloire. Par sa diligence, par son activité, par sa valeur, par sa bonne conduite, il avoit commencé & fini la guerre. Car la victoire remportée par lui fur les huit légions Germaniques , & la prife de Crémone , déciderent la guerelle entre Vitellius & Vefpassen. Ce qui restoit à saire ne sousfrit plus de difficulté, & fut la suite naturelle & comme nécessaire de ce

temperaffent. Sed ubiCz-cina, przeszta lidvi-bufque iniginis, dimoda turba, conful inceffit, exarfere victores: fuper-

VITELLIUS, LIV. XIV. 405 premier & brillant exploit. Mais le An. R. 820. fac de Crémone ternit beaucoup la réputation du vainqueur.

Au moment même que la ville se Tac. H.f. rendoit, le soldat, qui s'en étoit pro-lll. 32. mis le pillage, se portoit à faire mainbasse sur les habitans, & il ne sut arrêté que par les prieres de ses chess. Primus avant convoqué les deux armées, combla d'éloges les vainqueurs, témoigna de la clémence & de la bonté aux vaincus : mais il ne s'expliqua point fur Crémone. Ce filence disoit beaucoup à des troupes en qui l'avidité du butin étoit fortifiée par une vieille haine & par plusieurs motifs de ressentiment. Les Cremonois passoient pour avoir été attachés au parti de Vitellius dès le tems de la guerre d'Othon. Le choix que Cécina après fa victoire avoit fait de leur ville pour y donner un combat de gladiateurs, confirmoit cette idée. Pendant que la treizieme légion travailloit par ordre aux préparatifs de ce spectacle, les Crémonois avoient piqué par des railleries mordantes, auxquelles le peuple des villes est naturellement affez enclin, les foldats de cette légion, alors l'une des vaincues, & actuellement



An. R. 3:00 victorieuse. Crémone étoit redevenue De J.C. 69
une seconde sois le siege de la guerre : les habitans avoient fourni de la nour-riture pendant le combat aux soldats de Vitellius: des semmes même s'étoient intéresses à l'action jusqu'à venir sur le champ de bataille, où quel-ques-unes avoient été tuées. Tant d'offenses irritoient les soldats, pendant que les richesses de la colonie, dont l'apparence étoit encore augmentée par l'occurence de la foire, aiguil-

lonnoient leur cupidité. Il eût été peut-être bien difficile à Primus de fauver Crémone, quand il l'eût voulu. Mais il ne fit pour cela aucun effort: & même une mauvaise plaisanterie qui lui échappa, fut interprétée comme s'il eût prétendu donner le fignal pour mettre le feu à la ville. Car étant entré dans le bain pour se laver & se nettoyer, parce qu'il étoit tout couvert de sang, & ayant trouvé l'eau trop froide, il s'en plaignit, & ajouta tout de fuite : » Mais elle fera bientôt » chauffée fuffisamment. » Ce mot fut remarqué, & fit tomber fur lui toute la haine de l'incendié de Crémone, d'autant plus que le rang qu'il tenoit & sa gloire attiroient fur lui tous les yeux, VITELLIUS, LIV. XIV. 407 & effaçoient abfolument fes collégues. De J. C. 69. Il est pourtant vrai que la ville brû-

loit déia. Quarante mille hommes armes y entrerent en ennemis, & un plus grand nombre encore de valets, troupe plus pétulante que les foldats même, & plus portée à la licence & à la cruauté. Ni l'age, ni les dignités n'étoient des sauvegardes respectées, & ne défendirent personne, soit de la mort. soit d'outrages plus cruels que la mort même. Les femmes âgées, les vieillards, vil butin, ne laissoient pas d'être traînés & enlevés pour fervir de jouet. Les jeunes personnes excitoient des combats entre les ravisseurs, qui fe les arrachoient mutuellement, & qui après les avoir tirées violemment chacun de son côté, souvent en venoient aux mains, & fe tuoient les uns les autres. Ceux qui emportoient des fommes d'argent, ou les précieuses offrandes des temples, rencontroiend'avides camarades, qui les maffacroient pour s'emparer de leur proie. Quelques-uns dédaignant ce qui étoit exposé en vûe, s'acharnoient sur de riches habitans, qu'ils foupçonnoient d'avoir caché leurs trésors, & par les

An.R.820 coups, par les tortures, ils s'effor-DeJ.C. 69. coient de tirer d'eux leur secret. Ils portoient des torches en main. & lorsgu'ils avoient pillé les maisons & les temples, ils y jettoient, par maniere de divertissement, leurs slambeaux allumés. Comme (a) l'armée étoit composée de nations différentes, qu'il y avoit des Romains, des alliés, des étrangers, dans une si grande variété d'inclinations, de mœurs, de loix, ce qui eut été illicite pour l'un, passoit pour permis chez l'autre, & rien n'échappoit aux diverses formes sous lesquelles se produisoit la cupidité. Pendant quatre jours Crémone fournit de quoi affouvir cette multitude de forcenés. Tout fut brûlé, le sacré comme le profane. Le feul temple de la déeffe Mephitis, \* qui étoit hors la ville, échappa aux flammes, protégé, dit Tacite, par sa situation, ou par la divinité qui y préfidoit. Il nous est aisé de choisir entre les deux membres de cette alternative. On prétend que dans ce fac

Dio.

(1) Urque exercitu va- 1 rio linguis, moribus, cette decse etor la cor-cui cives, socii, externi ruption de l'air, qu'on la interessent, diverse cupicines, & alied cuique | gner. fis, nec quidquam illi-

\* Le département de

VITELLIUS, LIV. XIV. 409
& dans les deux combats précédens, An. R. Sze.
il périt cinquante mille hommes du De J.C. 69.
côté des vaincus. Joséphe évalue la J. f. de B.
perte du côté de Primus à quatre mille Jud. v. 13cinq cens tant officiers que soldats.

Ainsi fut détruite la ville de Crémone l'an deux cent quatre-vingt-fept de sa fondation. Les Romains l'avoient bâtie la premiere année de la guerre d'Annibal, comme il a été rapporté Tome IV. dans l'histoire de la République. La l. XII. 315. commodité de sa situation, la fertilité 41. de son territoire, ayant attiré des cantons voifins un grand nombre d'habitans, elle devint florissante. Sa destinée fut finguliere. Les guerres étrangeres l'avoient épargnée : elle fut malheureuse dans les guerres civiles, vexée par les triumvirs à cause de son atta- Virg. Ect. chement aux désenseurs de la liberté, serv. & ruinée par Primus combattant pour Vefpasien.

Elle se releva pourtant de ce désaftre. Primus, honteux & confus, & sement de voulant appaiser un peu les reproches sine ville, qui s'élevoient contre lui de toutes ll. 14. parts, rendit une ordonnance pour défendre de retenir aucun Crémonois en esclavage: & il avoit été prévenu par le concert des peuples de l'Italie à Tome V.

An R. 820. refuser d'acheter de pareils esclaves. De J.C. 69. Ceux qui les avoient pris ne pouvant donc les garder ni les vendre, furent affez barbares pour aimer mieux les tuer. Cette horrible inhumanité força les parens & les alliés de ces malheureux prisonniers à les racheter furtivement. Ainfi en peu de tems les Crémonois se rassemblerent : l'amour de la patrie les ramena tous au milieu des triftes débris de leur ville, qui leur étoient toujours chers : & encouragés par Vefpafien, non-feulement ils rebâtirent leurs maisons, mais les plus rich s d'entre eux firent la dépense de la reconftruction des temples & des places publiques.

Premiers Primus ne put pas refter long-tems foins de Pri-près des murs d'une ville détruite, mus après dont les environs étoient infectés de fa vidoire.

fang & de cadavres, & il s'éloigna à trois mille pas. Son premier foin fut de rappeler à leurs drapeaux les foldats des légions vaincues, que la fuite & la terreur avoient diffipés & écartés. Comme la guerre n'étoit pas finie, & que l'on pouvoit craindre quelques mouvemens de la part de ces légions, il ne crut pas devoir les laiffer en Italie, & il les fépara en divers cantons

VITELLIUS, LIV. XIV. 411 de l'Illyrie, province affectionnée à An. R. 8100 De J.C. 69.

Il dépêcha ensuite des couriers pour aller porter en Espagne & dans la Grande Bretagne, la nouvelle de sa victoire. En Gaule & en Germanie il envoya deux officiers, Julius Calénus, Eduen, Alpinus Montanus, de Tréves, qui ayant combattu pour Vitellius, a la journée de Crémone, pouvoient servir de preuves comme de témoins du mauvais état des affaires de cet empereur. Il prit en même-tems la précaution de garder soigneusement les passages des Alpes, parce que l'on craignoit toujours qu'il ne vint de Germanie des secours au parti vaincu.

Primus méritoit fans doute fes fuccès par l'activité de fon courage, & indocence par toutes les qualités d'un grand ca-de Vicelius pitaine : mais il en étoit redevable en partie à l'indolence ftupide de Vitellius, qui après avoir fait partir Cécina, & enfuite Valens, avoit (a) cherché à noyer dans le luxe & dans les plaifirs les inquiétudes de la guerre. Il ne fongeoit ni à faire des provisions, ni à (a) Curis luxum obtended. Non parare arma, non alloquie execution de l'unbraculis hornorum abditus, ut (garva anima-que milliem figuare, and l'a quibre i cibum l'activité de la course de la que con compara de l'unbraculis hornorum abditus, ut (garva anima-que milliem figuare, and l'a quibre i cibum l'activité de l'activité d

5 1

An. R. 820. remplir fes arfenaux, ni à encourager De J.C.69 par fes exhortations les troupes reftées auprès de lui, & à les tenir en haleine par un continuel exercice : il n'avoit pas même l'attention de fe montrer. Caché dans les bocages de fes jardins, & femblable à ces vils animaux que l'on engraiffe dans l'obscurité, & qui, pourvû qu'on leur fournisse de la pâture, demeurent immobiles & comme engourdis sous un tost, il vivoit sans aucun souci le passe, le présent, l'avvenir, rien ne le touchoit, si ne n'est le boire & le manger.

Pendant qu'il se livroit à cette offiveté brutale dans le parc d'Aricie, il apprend la défection de Bassus & des troupes navales de Ravenne. Ce premier coup ayant commencé à réveiller Vitellius de sa léthargie, sur bientôt suivi d'un second. Il reçut nouvelle de la trahison de Cécina, qui l'auroit jetté dans d'étranges allarmes, si le même courier n'eût annoncé que le traître avoit été mis aux sers. Dans ce dernier événement il y avoit mêlange de bien & de mal, d'inquiétude & de joie;

geras , jacent torpent- | tia , futura , pari oblivque, præteria, inflan- | vione demiferat, Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 413 & les (a) vues de Vitellius étoient fi An. R. 82c: courtes, fon ame si portée à une molle nonchalance, que la joie prévalut dans fon esprit. Il revient à Rome triom-

phant, & dans une nombreuse affemblée, convoquée par son ordre, il comble de louanges la fidélité des foldats: il casse l'un des deux présets du prétoire . P. Sabinus , créature de Cécina, ordonne qu'on le charge de chaînes, & nomme en sa place Alphénus Varus.

Pat ... 1 :

Delà il vint au fénat, auquel il fit Flatteries une harangue du style le plus magni- des Sena-teurs. fique. Les fénateurs y répondirent par des flatteries recherchées : & prêt à périr, Vitellius s'en laiffoit enyvrer. Le frere de l'empereur opina durement contre Cécina. & donna le ton aux autres, qui concertant les expreffions les plus énergiques pour marquer l'indignation, exagéroient le crime d'un consul qui avoit trahi la République, d'un général qui manquoit de fidélité à fon empereur, d'un ami ingrat qui se déclaroit contre son prince après en avoir été comblé de bien-

<sup>(</sup>a) Plus apud focordem animum lætitia quam cura valuit. Tac.

An R. 820. faits. Ils (a) fembloient ainfi s'intéref-De J.C. 69 fer pour Vitellius, pendant que le motif de leur douleur étoit tout autre, & qu'ils plaignoient au fond du cœur le fort de la République affervie fous un indigne joug, & devenue le jouet des vices du prince & de ses ministres. Aucun ne s'échappoit à rien dire de défobligeant contre les généraux du parti contraire : ils taxoient les armées d'erreur & d'imprudence, & ils tournoient autour du nom de Vespasien

Conful d'un jour.

fans ofer le prononcer, Lorsque cette assemblée se tenoit, il restoit un jour de consulat à Cécina, & il se trouva un sénateur qui follicita ce jour vacant comme une grande grace, & qui l'obtint, non fans apprêter beaucoup à rire & à ses dépens, & aux dépens de celui qui lui accordoit une pareille faveur. Rofcius Regulus prit possession du confulat le trente & un d'octobre, & il abdiqua le même jour. On avoit déja

(a) Velut pro Vitel- | impredentiamque exercituum culpantes, Vefpasiani nomen iuspensi & vitabundi circumibant. Tac.

lio conquerentes, dolorem fuum proferebant, Nulla in oratione cujuf-quam erga Flavianos duess obtrectatio. Errorem

VITELLIUS, LIV. XIV. 415
và un conful d'un jour fous le dicta-An. R.830.
teur Céfar. Ce qu'il y eut d'unique
ci, c'eft que l'on donnoit un fucceffeur à un homme vivant, & qui n'avoit été destitué ni par décret du fénat, ni par ordonnance du peuple.
Vitellius & ceux qui le gouvernoient
n'en savoient pas affez pour être at-

tentifs à un femblable défaut de for-

malité.

La mort de Junius Bléfus, arrivée dans ce même tems, fit beaucoup de fait empoisoner. Jabruit, & elle est une dernierc preuve nius Breingue Vitellius aussi digne de haine que Tuc. H. J. de mépris, méritoit encore plus par sa cruauté & sa perfidie, que par sa gloutonnerie & par son imbécillité, le malheur qui le menaçoit. Nous avons vu que Junius Blésus s'étoit déclaré des premiers pour Vitellius, & qu'il l'avoit même recû magnisquement à Lyon: mais que dès-lors cette ame làche & basse lui rendoit pour ses servi-

Vitellius étant considérablement malade, apperçut dans son voisinage une tour éclairée de beaucoup de lumieres pendant la nuit. Il demanda ce que

ces une haine de jalousie. Cette haine se renouvella & s'aigrit à l'occasion

que je vais raconter.

An. R. 820. c'é oit, & on lui répondit que Cécina De J.C. 69 Tuscus donnoit un grand repas à plufieurs convives, dont le plus diftingué étoit Blésus. On ne manqua pas, suivant la méthode des courtifans, de groffir & d'envenimer les choses, en relevant l'appareil de la fête, & la gaieté qui y régnoit : & l'on observa que celui qui donnoit le repas, ceux qui le recevoient, & fur-tout Bléfus, choififioient bien mal leur tems pour fe réjonir, pendant que leur prince étoit malade. Vitellius (a) ayant paru prendre feu, cette race d'hommes malfaifans qui se trouvent dans toutes les cours, attentifs à épier les mauvaises humeurs du maître, crurent avoir trouvé le moment de perdre Blésus : & L. Vitellius, qui décrié pour ses vices, ne pouvoit fouffrir en autrui l'éclat de la vertu & de la réputation, se chargea du personnage odieux de délateur auprès de son frere.

Il entre dans la chambre, tenant le fils de l'empereur entre ses bras, & se

(a) Ubi asperatum Vi-tellium, & posse Blæsum perverti, satis partis iis qui Principum ossensas maculosum egregia samà acrius speculantur, da- anteibat, cubiculum Im-

VITELLIUS, LIV. XIV. 417 jettant à genoux, il demeure quelque An. R. 820. tems immobile & en filence. Vitellius lui ayant demandé la cause de sa douleur & de son saisissement : « Ce n'est v point, répondoit-il, pour moi que je » crains: c'est le danger de mon frere » & de sa famille qui est l'objet de mes allarmes. En vain redoutorsnous Vespasien. La valeur des légions de Germanie, la fidélité de nos provinces, l'espace immense de terre & de mers qui le sépare de nous, voilà de quoi nous raffurer. » Mais dans le sein de la ville nous avons un ennemi, qui cite pour ses ancêtres les Junius & les \* Antoines, & qui joint à la splendeur qu'il prétend tirer d'une origine impériale, des manieres populaires, & une magnificence propre à corrompre les foldats. Tous (a) les yeux se » tournent vers lui, pendant que ne » faifant aucune différence entre vos amis & vos ennemis, vous fomentez " l'ambition d'un rival, qui du milieu d'un festin de divertissement, jouit

\* Jignore par où Blé- | nium menres , dum Vi-fus prétendoit appartenir | tellius amicorum inimities.

à la maison des Antoi- | corumque negligens , fovet æmulum , Principis (a) Versas illuc om- labores è convivio pros-

An. R 820. w du spectacle de son prince malade. De J. C. 69. Rendez-lui pour cette joie déplacée

un juste retour de tristesse & de lar-

mes : changez pour lui cette nuit hrillante d'illuminations en une nuit

» funébre. Ou'il fache que Vitellius

est vivant, & que si les Dieux l'en-

» levoient à la terre, il a un fils, fou-» tien de fa maifon. »

Vitellius fut effrayé, & ne délibéra que fur la maniere d'exécuter fa vengeance : craignant la haine publique s'il ordonnoit ouvertement la mort de Blésus, il prit le lâche parti du poison. Il voulut même jouir du plaifir de son forfait, en allant voir celui qu'un breuvage donné par fon ordre avoit rendu mortellement malade ; & on l'entendit se féliciter d'avoir pu repaître ses veux de la mort de fon ennemi.

Ce crime parut d'autant plus atroce, que Bléfus, outre l'éclat de fa naissance & la netteté d'une conduite fans tache, avoit confervé pour Vitellius une fidélité incorruptible. Lorfque Cécina méditoit fa trahifon, & qu'à fon exemple bien d'autres chefs peclantem. Reddendam fentiat vivere Vitel-pro intempetitiva læritia mæstam ac funebrem filium, & imperare, &.... moclem , quà feiat &

VITELLIUS, LIV. XIV. 410 du même parti commençoient à s'en An.R. 820. digoûter, on fonda Blefus, qui reietta les follicitations avec fermeté. Homme (a) irréprochable dans fes mœurs, ami de la paix, nullement avide d'une fortune subite, il étoit si éloigné de defirer l'empire, que peu s'en falloit qu'on ne l'en crût digne.

Valens étoit parti de Rome, com- 1 enreur me je l'ai dit, pour aller joindre l'ar-& débaumée. Mais fa marche fut lente & con-lens.llmanvenable au cortége qu'il menoit avec que l'occalui, des femmes, des eunuques, com-drel'armee. me s'il eût été, non un général romain, mais un satrape persant. L'insidélité de Baffus & la révolte de la flotte de Ravenne auroient dû hâter fa lenteur : & s'il eût eu de l'activité, s'il eut fou prendre promptement fon parti, il pouvoit prévenir le dernier éclat de la trahifon de Cécina, ou du moins arriver à l'armée avant la journée de Crémone. Par(b) ses irrésolutions il perdit à délibérer le tems où il falloit agir-Il écouta les confeils différens de ceux qui l'accompagnoient, & dont les uns

<sup>(</sup>a) Sanctus, intur-bidus, nullius repentini h moris, adeo non prin-cipatús appetens, ut parum eftugeret ne di-tra.

An. R. 820. vouloient qu'avec quelques cavaliers De J.C. 69. d'élite il gagnât par des fentiers détournés Oftiglia ou Crémone, les autres jugeoient qu'il devoit mander les cohortes prétoriennes pour être en état de forcer les passages occupés par les ennemis.

> Dans (a) les occasions délicates & périlleuses souvent les partis extrêmes font les meilleurs. Il prit un milieu : & pendant qu'il auroit dû ou tout ofer ou agir felon les régles d'une prudence attentive à tout prévoir, il se contenta d'une précaution infuffifante, & écrivit pour demander du renfort à Vitellius, qui lui envoya trois cohortes & un régiment de cavalerie, troupe trop nombreuse pour tromper ceux qui gardoient les paffages, trop foible pour vaincre les obstacles. Jusqu'à ce qu'il eut reçu ce secours, les débauches les plus criminelles remplirent fon loifir. Les femmes & les filles de ses hôtes n'étoient point respectées. Il (b) employoit, felon les circonflances l'argent la force même. Il fem-

<sup>(</sup>a) Unumque confilium afpenaus, quod inter ancipina deterrimum eft, dum nedia fequitur, nec aufus eft fatrac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 411 bloit qu'il voulût abuser en désespéré An. R. 820, d'une fortune prête à lui échapper,

Lorfque ce petit corps de troupes qu'il attendoit fut arrivé, il ne put en tirer aucun service, d'autant plus qu'il n'y trouva pas même un attachement fidéle & fincére pour Vitellius. La (a) seule présence de leur chef les empêchoit de paffer dans le parti contraire: & Valens sentoit que ce frein étoit peu capable de contenir des soldats, qui craignant beaucoup les dangers, comptoient pour peu l'infamie. Il les envoya à Rimini: & pour lui, revenant au dessein de dérober sa marche aux ennemis, il ne se fi: accompagner que du petit nombre de ceux de la fidélité desquels ils se tenoit affuré, tourna du côté de l'Ombrie, de là paffa en Tofcane, où il apprit la défaite des légions Germaniques, & la prise de Crémone.

Il forma alors une résolution qui Destinarquoit en lui du courage, & dont lars lles sui es auroient pû être grandes & fair prisonnier.

(a) Pudor & præfentis | vincula apud pavidos \* ducis reverentia mora- | periculorum , & dedebatur , haud diuturna | coris fecuros. Tac.

<sup>\*</sup> Le texte de Tacite porte avidos. Je suis une conjecture autorisée par le suffrage de deux savans, & fondée en raijon.

An. R. 820 terribles, si la fortune l'eut secondé. De J.C. 69. Il gagna Pifes, & s'y embarqua fur les premiers vaisseaux qu'il put trouver, pour aller descendre dans quelque port de la Narbonnoise, & de la parcourir les Gaules, réunir les forces qui y étoient avec celles de Germanie, & en former une armée qui pût recommencer tout de nouveau la guerre. Les vents ou trop foibles, ou contraires. l'obligerent de relâcher à Monaco. Il y fut hien reçû par Marius Maturus intendant des Alpes Maritimes, & qui étoit fidéle à Vitellius. Mais il apprit de lui que l'intendant de la Narbonnoise Valerius Paulinus, autrefois tribun dans les cohortes prétoriennes, brave guerrier, & de tout tems ami de Vespasien, avoit engagé les peuples du voifinage à prêter ferment au nom de cet empereur. Que maître de la ville de Fréjus, fa patrie, il faifoit foigneusement garder les côtes. Ou'il avoit à ses ordres & des vaiffeaux & des troupes, & qu'outre les foldats qu'il avoit pû raffembler ; le pays lui fournissoit des milices qui le fervoient avec chaleur. Valens fort embarraffe, & fachant mieux qui il devoit craindre, qu'il ne voyoit à qui fe VITELLIUS, LIV. XIV. 413

fer, fe remit en mer. La tempêre le An.R 5.0.
jetta aux isles Sræchades, \* dépendan- De J C. 69.
tes de Marfeille, où Paulinus envoya éthics.

des galéres, qui le firent prisonnier.

Sa retraite de l'Italie avoit livré Ri-Vespasien mini à Cornelius Fuscus, nouveau dans une commandant de la flotte de Ravenne, grande parqui s'étoit enfuite emparé du Pice-lie & dans num, & du plat pays de l'Ombrie : toutes les enforte que toute l'Italie fe trouva de l'Occipartagée entre Vespasien & Vitellius dent. par les monts Apennins. La prise du même Valens fut le fignal qui réunit toutes les provinces de l'Occident au parti da vainqueur. En Espagne la premiere légion , qui conservoit le fouvenir d'Othon & la haine contre Vitellius, donna l'exemple à la dixieme & à la fixieme de se déclarer pour Vespasien. Les Gaules ne balancérent point. Dans la Grande Bretagne la seconde légion, qui avoit eu Vespafien pour commandant fous l'empire de Claude, connoissoit sa bravoure & son habileté dans la guerre, & elle le reconnut avec joie & empressement. Les autres éprouverent quelque agitation, parce qu'elles avoient un affez grand nombre d'officiers placés par Vitellius. Mais enfin elles fuivirent le torrent.

An.R. 820. Tous ces succès étoient les fruits de De J.C. 69 Irregulari la victoire de Primus, qui fut assez té de la con-malhabile pour perdre le mérite de ses duite de Pri-mus depuis exploits par l'irrégularité de sa conla journée duite. Depuis la journée de Crémone, regardant la guerre comme finie,

Tuc. Hut. il ne se gêna plus, & la prospérité ré-111.49.

veilla en lui tous les vices avec lefquels les dangers l'avoient obligé de faire tréve, l'avidité, l'orgueil, une ambition effrénée : il travailloit à se faire aimer des légions, comme fielles eussent été à lui : dans toutes ses actions, dans tous fes discours, dominoient visiblement l'intérêt personnel & la paffion d'acquérir de la puiffance. Pour faire fa cour aux légions, il leur permit de nommer elles-mêmes des centurions en la place de ceux qui avoient été tués dans les combats : & leur choix ne mangua pas de tomber fur les caracteres les plus turbulens de l'armée. La discipline s'altéra : le soldat n'étoit plus gouverné par ses officiers, mais les officiers entraînés par la licence du foldat. Primus ne fongeoit qu'à préparer les voies à l'exécution de ses projets ambitieux. & à s'enrichir par les rapines : & il ne se cachoit point de ces excès, ne paroiffant s'inVITELLIUS, LIV. XIV. 425 quiéter en aucune façon de l'arrivée An R. 820, prochaine de Mucien, ce qui étoit plus dangéreux que de méprifer Vefpafien lui-même.

Au reste il ne négligeoit point la Il s'avanguerre: & aux approches de l'hiver, ce du côté quittant les plaines des environs du Pô, qui commençoient à devenir humides & fangeuses, il se mit en marche pour s'avancer du côté de Rome, mais non pas avec toute fon armée. Il ne prit que des détachemens des légions victorieuses, laissant à Vérone les drapeaux, les aigles, & la plus grande partie des foldats. Il emmena les cohortes & la cavalerie auxiliaire, & il fut joint dans sa route par la onzieme légion, qui dès les commencemens avoit embrasse le parti de Vespafien, mais mollement; qui jufques là s'étoit tenne en Dalmatie, attendant l'événement pour se décider ; & qui depuis le succès, se reprochoit

amérement de n'y avoir point pris de part. Cette légion étoit accompagnée de fix mille Dalmates nouvellement levés. Le corps composé de la légion & de fix mille Dalmates avoit pour commandant général Poppéus Silvanus confulaire, & gouyerneur de

An. R. 820. Dalmatie, comme je l'ai dit: mais la DeJ.C.69 réalité du pouvoir étoit exercée par Annius Baffus, colonel de la légion. Car (a) Silvanus étoit un vieillard qui n'avoit ni capacité ni vigueur pour la guerre, censeur éternel, & perdant en vains propos le tems destiné à l'action : & Annius gardant tous les dehors de fubalterne, le gouvernoit néanmoins, & dirigeoit toutes les opérations avec une tranquille & modeste activité. Primus fortifia encore fon armée, en incorporant dans les légions l'élite des foldats de la flotte de Ravenne, qu'il remplaça par les Dalmates qu'amenoit Silvanus.

Arrivé avec toutes ses sorces à Fano dans le Picenum, il s'yarrêta pour
tenir conseil. On apprenoit que les
cohortes prétoriennes étoient parties
de la ville, & l'on ne doutoit point que
les passages de l'Apennin ne fussent
gardés. D'ailleurs la fituation de l'armée victorieuse étoit par elle-même
capable de donner de l'inquiétude.
Elle occupoit un pays que la guerre
avoit mangé: le soldat, volontiers in-

<sup>(</sup>a) ls Silvanum, focordem bello, & dies da forent quiera cum rerum verbis terentem, specie oblequii regebar,

VITELLIUS, LIV. XIV. 427 folent dans la difette, demandoit une An. R. 820 gratification \* qu'on n'étoit pas en état de lui diffribuer. On n'avoit fait aucune provision ni d'argent ni de vivres: & une avidité inconfidérée se nuisoit à elle-même, en enlevant & diffipant par le pillage, ce qui tiré en contributions modérées feroit devenu une reffource pour les besoins généraux.

Dans cette armée, le mépris des Soldar qui loix les plus faintes étoit porté fi loin , une récomqu'il se trouva un cavalier qui décla-pense pour rant avoir tué fon frere dans le der-fon frere. nier combat, demanda à ce titre une récompense. Les chefs furent embarraffés. Récompenser un meurtre si abominable, c'eût été violer le droit de la nature: & celui de la guerre ne nermettoit pas de le punir. Ils différerent & remirent à un autre tems le foldat qui avoit présenté la requête, sous prétexte qu'il n'étoit pas possible actuellement de le payer felon fon mérite. Tacite rappelle à cette occasion une aventure semblable d'un frere tué Hift. de la une aventure templatie u un neze tac  $R_{em}$ .  $R_{em}$ . par fon frere dans le combat qui fe  $\lim_{T \to T_{em}} R_{em}$ . vra aux portes de Rome, entre Pom-

<sup>\*</sup> Cette gratification est objet la chaussure des sol-appellée par Tacite Cla-vacium, & elle avoit pour garnisoient.

An. R. 320 peius Strabo & Cinna. Mais il y ob-De J.C. 69 ferve une différence bien importante: c'est que le meurtrier se tua ensuite lui-même de honte & de douleur: tant, (a) ajoute-t-il, nos ancêtres l'emportoient sur nous par une louable vivacité, soit pour la gloire de la vertu, soit pour le repentir du crime.

Tac. Hift.

Le réfultat du conseil assemblé par Primus sut que l'on envoyeroit un détachement de cavalerie pour battre le pays, reconnoître toute l'Ombrie, & particuliérement les endroits par où l'Apennin seroit plus aisément accessible; que l'on manderoit toutes les troupes restées à Vérone, & que l'on donneroit les ordres nécessaires pour faire venir des convois par le Pô ou par la mer.

Brouil ries entre Primus c- Ces mesures étoient bien entendues : mais dans l'exécution plusseurs des chess faisoient naître des obstacles, jaloux du trop grand pouvoir de Primus, & fondant sur Mucien des espérances plus certaines de fortune. Or il convenoit aux vues de Mucien de tires les choses en longueur. Ce général étoit piqué d'une si prompte victoire,

<sup>(</sup>a) Tanto acrior apud majores, ficut virtutibus gloria, ità flagitiis pœnitentia fuit. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 429 & il voyoit avec indignation que s'il ne An. R. 830. fe trouvoit fur les lieux, au moins pour De J.C. 69.

introduire les armes de Vespasien dans la capitale, la guerre se termineroit fans qu'il y eût en rien contribué. Ainsi dans ses lettres il s'expliquoit ouverte. ment à ses confidens, & les engageoit à différer & à l'attendre. Aux autres il écrivoit d'un style ambigu, tantôt exhortant à achever promptement ce qui étoit si heureusement commencé, tantôt recommandant l'utilité d'une fage lenteur: & par cette duplicité de langage, il se mettoit à portée de pouvoir, felon les événemens, rejetter fur autrui les mauvais fuccès, on se faire honneur des bons. Les amis que Mucien avoit dans l'armée, lui répondirent d'une façon qui entroit dans ses vûes, & donnerent un mauvais tour à l'empressement de Primus & de Varus : & ces lettres envoyées à Vespasien, firent impression sur lui, & le disposerent à ne pas estimer les services de Primus autant que celui-ci l'avoit espéré.

Ce caractere altier en fut outré. Il s'en prenoit à Mucien, & il ne le ménageoit nullement dans ses discours. Il écrivit même à Vespassien d'un ton

An. R. \$20. plu 3 fier qu'il ne convient à un sujet qui parle à fon fouverain, vantant fes exploits, & faifant fentir que Vefpasien lui étoit redevable de l'empire. Il jettoit ensuite obliquement quelques traits contre Mucien. « Je fers mon prince, disoit-il, non par cou-, riers & par lettres, mais les armes » à la main. Je ne prétends point dimi-» nuer la gloire de ceux qui ont main-» tenu la tranquillité de l'Asie. J'ob-» ferve feulement que pour moi, l'Ita-» lie a été l'objet de mes foins, & le » théatre de mes fervices. J'ai déter-» miné les puissantes provinces des Es-» pagnes & des Gaules à vous recon-» noître pour empereur. C'est bien » en vain que j'ai couru tant de ha-» zards, supporté tant de fatigues, si » les récompenses sont pour ceux qui » n'ont pas vù l'ennemi. » Celui (a) qu'intéressoient ces reproches mêlés d'infulte, ne les ignora pas. Delà naquit entre Primus & Mucien une inimitié violente, montrée par l'un à découvert avec une franchise de soldat. déguifée fourdement par l'autre, &

> (a) Nec fefellere eaMu eianum. Indė graves fimultates, quas Antonius bilius nutriebat. Tae

VITELLIUS, LIV. XIV. 431 conféquemment plus implacable. Pri-Ap. R. 820. mus n'en fervit pas Vefpafien avec moins de zele. Il acheva fon ouvrage. véritablement sans beaucoup de diffioultés, parce que l'ennemi auquel il avoit affaire aidoit sa propre ruine.

Lorsque (a) Vitellius ent appris la Virellius défaite de ses légions à Crémone, il ne fer la noufut occupé que de la pensée de supprir velle de la mer & d'étousser les nouvelles de son Cremone. défastre : vaine & misérable dissimu-Genereux lation, qui fans diminuer le mal, en d'un Cenretardoit les remedes. Car s'il fût con-turion. venu de la vérité & qu'il eût pris conseil, il lui restoit encore des ressources & des forces; au lieu qu'en fuppofant que tout alloit bien, il donnoit le temps au mal de s'accroître. Tous ceux qui l'environnoient gardoient un filence profond fur la guerre : des efpions & des foldats répandus dans la ville empêchoient les entretiens fur ce fuiet . & par là les multiplioient. S'il

cultans, flulta diffimulatione, remedia potius latione, remedia potius malerum quam mala differebar. Ouippe confitenti consultantique supererant fpes virefque : quem è contrario læta

(a) Ar Vitellias, frac-tis apud Cremonam re-bus, nuntios cladis oc-apud ipfum de bello filentium : prohibiti per urbem fermones, eoque plures : ac fi licerer, vera nariaturi, quia vetabantur atrociora vulgaverant. Tac.

An. R. 830. cût été permis d'en parler, on auroit De J.C. 69 dit ce qui étoit vrai ; la défense en faifoit penser & dire plus qu'il n'y en ayoit encore.

Le généraux ennemis de leur côté affectoient de groffir l'idée de leurs avantages par la confiance qu'ils témoignoient. S'ils prenoient quelques batteurs d'eftrade du parti de Vitellius, ils leur faifoient faire le tour du camp, les mettoient bien au fait de tout ce qu'ils avoient de forces, & les renvoyoient enfuite à leur maître, qui après les avoir interrogés dans le fécret, les fit tous mourir.

L'aveuglement de Vitellius sembloit aller jusqu'à ne pas croire ce qu'il fouhaitoit être faux. Un centurion nommé Julius Agrestis, entreprit de rompre cette espece d'enchantement : & après avoir plusieurs fois exhorté inutilement Vitellius à prendre une résolution vigoureuse, il lui demanda la permission d'aller lui-même reconnoître les ennemis, & s'inftruire par ses yeux de ce qui s'étoit passé à Crémone. Il ne tenta point de tromper Primus par des informations fecretes & furtives: il alla le trouver, lui expofa les ordres dont il étoit chargé par fon

VITELLIUS, LIV. XIV. 433 fon empereur, & l'intention qui l'a- An. R. S. a. menoit. Primus lui donna des conducteurs, qui lui firent voir le champ de bataille, les débris de Crémone, & les légions qui s'étoient rendues à la discrétion des vainqueurs. Agrestis revint auprès de Vitellius, qui s'opiniâtra à lui nier la fidélité de fon rapport . & l'accusa même de s'être laissé corrompre. « Eh (a) bien, dit ce géné-» reux officier, puisqu'il vous faut » une grande & éclatante preuve, & » que ni ma vie, ni ma mort ne peut » plus vous être d'aucun autre usage, » je vais vous donner un témoignage » qui convaincra votre crédulité : » & s'étant retiré, il se tua lui-même. Selon un autre récit, qui convient dans tout le reste, ce fut Vitellius qui le fit mettre à mort.

Enfin Vitellius forti comme d'un il envoie profond fommeil, fit partir les deux pourfermer préfets du prétoire, Julius Prifcus & les paffiges Alphénus Varus, avec quatorze co-de l'Apenhortes prétoriennes & toute fa cavalerie auxiliaire pour fermer à l'ennemi les paffages de l'Apennin. Ce corps

<sup>(</sup>a) Quandoquidem aut vitæ aut mortis meæ magno documento opus ufus, daho cui credas, ett. nec alius iam, tibi Tac.

An.R. 830. déja nombreux, fut bientôt après groffi De J.C. 69. par une légion composée de soldats de marine. Une pareille armée, forte par le nombre & par la qualité des troupes, cût été capable, sous un autre ches, même d'agir offensivement. Elle

\* Bévagna. se posta à \* Mévania dans l'Ombrie,

en deçà de l'Apennin, pendant que Refté à Vitellius reftoit à Rome occupé d'obsocie, il vitellius reftoit à Rome occupé d'obsocie, au refuer de la prodigalité ni de fon luxe chose que de la prodigalité ni de fon luxe chose que de la prodigalité ni de fon luxe chose que de la prodigalité ni de fon luxe chose que de la prodigalité ni de fon luxe chose que de la prodigalité ni de fon luxe chose que de la prodigalité ni de fon luxe chose que la prodiction de la prodiction de la production de la pro

pour l'avenir, parce qu'il fentoit le présent lui échapper. Il nomma les magifrats pour dix ans, & se déclara consul perpétuel. Avide de faire de l'argent, & s'imaginant se concilier la faveur des peuples, il accordoit aux étrangers les privileges dont avoient ioui les Latins du tems de l'ancienne République ; aux alliés des renouvellemens de traités à des conditions plus avantageuses : il prodiguoit les immunités, les exemptions de tribut : en un mot, fans aucune attention pour les fuites, il diffipoit par toutes fortes de largesses les droits & le patrimoine de l'empire. Le (b) vulgaire admiroit la

(a) Nihil a folito luxu | properus. Tac. remittens, & diffidentia | (b) Vulgus ad magnitus

VITELLIUS, LIV. XIV. 435
grandeur de ces bienfaits : il fe trou-An. 8 5 %
voit des hommes afficz dépourvûs de De J.C. 69.
fens pour les acheter : les faites regardoient comme frivoles & de nulle valeur des conceffions, qui ne pouvoient
fubfifter fans la ruine de l'Etat.

Cependant l'armée qui étoit à Mé- Il valifon vania témoignoit par des cris empref-revient peu fés defirer la présence de son empe-après à Roreur. Il vint, accompagné d'une foule me, de fénateurs, qu'il menoit avec lui, les uns par ambition de se faire un cortége, les autres en plus grand nombre, parce qu'il se défioit d'eux & les craignoit. Il apporta dans le camp l'irréfolution qui le suivoit par-tout, & qui le rendoit très-propre à se laisser duper par d'infideles conseils. On remarqua comme des prodiges fâcheux une nuée d'oiseaux funébres, corbeaux apparemment, qui couvrit le ciel au-deffus de sa tête pendant qu'il haranguoit les foldats; la réfiftance d'une victime qui s'enfuit de l'autel, & qui ne recut le coup que bien loin du lieu où elle devoit être immolée. dinem beneficiorum aderat : fultiffimus quif-que pecunià mercabatur. . Apud fapientes caffà ha-

An. R. 820. Mais (a) le prodige le plus finistre étoit DeJ.C. 69. Vitellius lui-même, qui n'avoit aucune idée du métier des armes, toujours incertain & embarrasse, montrant son ignorance par fes interrogations éternelles fur l'ordre que doit observer une armée en marche, fur les mesures qu'il convient de prendre pour reconnoître l'ennemi, fur la maniere de presser la guerre ou de la traîner en longueur, tremblant à chaque nouvelle, & témoignant sa frayeur par un vifage pâle & une démarche mal affurée, & au bout de tout cela noyé dans le vin.

> Il s'ennuya bientôt du camp, & ayant appris que la flotte de Miféne avoit abandonné son parti, il revint à Rome fort allarmé. Car chaque difgrace, (b) à mesure qu'elle arrivoit, port it dans fon ame une impression de terreur : le danger général de sa situation ne l'affectoit pas. S'il n'eût

ent , ignarus militiæ , improvidus confilii, quis ordo agminis, que cura explorandi, quantus ut-gendo trahendove bello modus, alios rogitans, riofus. Tac.

(a) Sed præcipuum ip-fe Vitellius oftentum tu quoque & inceffu trepidus, dein temulentus,

Tac. (b) Recentifimum quoque vulnus pavens, fummi discriminis incuVITELLIUS, LIV. XIV. 437 pas eu l'efprit trop étroit, & les lu-An.R. 830. mieres trop bornées, il étoit clair qu'il De.J. C. 69. devoit passer l'Apennin avec ses trou-

pes fraiches, & tomber fur un ennemi épuifé par les fatigues d'une rude campagne & par la disette. Il perdit le tems; il (a) partagea son armée en pelotons, & livra ainfi à la boucherie des foldats pleins de bravoure, & obftinément réfolus à se sacrifier pour fon service. Les centurions les plus habiles & les plus expérimentés désapprouvoient cette mauvaise manœuvre, & ils auroient dit leur fentiment fi on le leur eût demandé. Ceux qui avoient le plus de part à la confiance de Vitellius les écarterent : mais le premier tort étoit du côté du prince. dont l'oreille vicieuse trouvoit amer tout ce qui étoit utile, & n'écoutoit que les discours capables de lui plaire & de le perdre.

Tout fondoit autour de lui. La flotte de Miséne, comme je l'ai dit, ve-

(a) Dum dispergit vires, acerrimum militem, usque in extrema obstinatum, trucidamdum capiendumque tradidit: perinssmis Centutionum dissentientibus, &, si consuserentur,

vera dicturis. Arcuere eos intimi amicorum Vitellii, ità formatis Principis auribus, ut afpera quæ utilia, nec quidquam nifi jucundum & læfurum acciperet. Tas.

An. R. 820. noit de le trahir, & elle avoit entraf-De J.C. 69. né après elle la plus grande partie de Tac. Haf. la Campanie. L'auteur de cette fection fut un centurion caffé igno-ML 57. minieusement par Galba : tant (a) l'audace d'un feul homme peut dans les guerres civiles produire de grandes & subites révolutions. Ce traître, nommé Claudius Faventinus, supposa des lettres de Vespasien, contenant les plus flatteuses promesses pour ceux qui embrafferoient son parti; & ayant par-lä gagné les foldats, il n'éprouva point d'obstacles de la part du commandant Claudius Apollinaris, dont (b) la fidélité étoit chancelante. Mais ce commandant manquoit aussi de vigueur pour foutenir une perfidie. Apinius Tiro ancien préteur, qui se trouvoit par hazard à Minturnes, le fortifia, & femit à la tête de l'entreprife. Ils agirent de concert. & après avoir fait déclarer la flotte, ils folliciterent les villes

de Campanie, qui les suivirent sans difficulté : si ce n'est que le zele des habitans de Pouzzoles pour Vespasien

jetta Capoue dans le parti contraire, (b) Tantum civilibus difcordiis etiam fingulo-tum audacia valet. Tac. (b) Neque fidei con-flans, neque ftrenuus in perfidia.

VITELLIUS, LIV. XIV. 439 par une fuite de rivalité qui étoit An. R. 8 ad. entre ces deux villes voifines, & qui mêloit (a) ses petits intérêts dans une

A cette nouvelle Vitellius fit partir

querelle fi importante.

Claudius Julianus, qui peu auparavant avant le commandement de la flotte de Miféne, s'étoit fait beaucoup aimer des foldats. & qui par cette ratfon paroiffoit propre à les ramener. Julianus étoit accompagné d'une cohorte de la ville, & d'une troupe de gladiateurs : nouveau renfort pour les adversaires, qui attirerent à eux sans peine, & le chef, & ceux qui le suivoient. Tous enfemble ils ie logerent Terracine dans Terracine, ville forte par sa situa-occuper par tion, s'attendant bien qu'à fi peu de de cette tiot distance de Rome, ils auroient bien-te & leurs tôt l'ennemi fur les bras. En effet Vi-aifocies. tellius partageant l'armée qu'il avoit en Ombrie, en laissa la plus grande partie à \* Narnia, avec les deux préfets du prétoire, & il en détacha fix cohortes & cing cens chevaux, qui fous les ordres de L. Vitellius frere de l'empereur, marcherent du côté de Terracine.

(a) Municipalem amulationem bellis civilibus mifcebant, Tac.

T iñi

An. R. 820. Vitellius commençoit à fentir fon De J. C. 69 mal, se voyant comme enfermé entre de zele qui l'armée victorieuse de Primus en Om-

s'aliume dans la ville brie d'une part, & de l'autre les nouen faveur veaux rébelles de Campanie. Une refde Vitel- fource vaine & frivole releva néans'éreintdans moins ses espérances pour quelques le moment momens. Le peuple demandoit à pren-

dre les armes : & les affranchis du prince l'exhorterent à profiter de cette bonne volonté. Il les consultoit seuls, dans l'abandon où le laissoient ses amis, tous infidéles, & fur-tout ceux qui étoient le plus élevés en dignité. Vitellius donc suivant le conseil de ses affranchis, fit citer les tribus. & promit à ceux qui s'enrôleroient, nonfeulement leur congé après la victoire, mais les privileges & les récompenses des vétérans. La foule de ceux qui se présenterent sut si grande, qu'il s'en trouva accablé, & il chargea les confuls du foin d'achever les levées. L'imbécille empereur prenoit fiance en ce foible appui, & il appelloit (a) du nom d'armée & de foldats une méprifable populace, qui n'étoit brave qu'en paroles.

(a) Vulgus ignavum, & legiones & legiones furum, falsa specie,

VITELLIUS, LIV. XIV. 441
Toute la ville s'ébraula en faveur An. R. %20, de Vitellius, par un de ces mouvemens fubits, dont la chaleur (e communi-

subits, dont la chaleur se communique de proche en proche, & enflamme tous les esprits, sans que la raison y ait fouvent beaucoup de part. Les chevaliers romains, suivis du corps nombreux des affranchis, offrirent de l'argent, & le fervice de leurs personnes. Les fénateurs confentirent à être taxés à certaines sommes, & à un certain nombre d'esclaves qui seroient enrôlés. La(a) crainte avoit commencé, & aidée de la pitié elle s'étoit changée en une forte de bienveillance. Ce n'étoit pas à Vitellius qu'on s'intéressoit : mais le fort de la premiere place en elle-même, fi fort avilie, & réduite à une telle humiliation, attendrissoit les cœurs. Et Vitellius secondoit ces dispositions favorables par fes difcours, par fes geftes, par ses larmes, libéral en promesfes, & n'y gardant aucune mesure : effet ordinaire de la peur. Il se sit aussi

editions portent, officia metu profecta

<sup>(</sup>a) Ea fimulatio officii\* principatâs miferabanà metu profteda, verterat tur. Nec deerat iple, vulin favorem. Et plerique in, voce, lacrymis, mihaud perindè Vitellium, fericordiam elicere, larquàm cxfum, locumque gus promiffis, &, quæ \* Je fais dans le texte d'opie Heinfus & Ryckius, we lègete correlion, qui me paroti necipitis, Les

An. R. 820. alors appeller Céfar : ce qu'il avoit DeJ.C. 69 jusques-là refusé. Mais il étoit dans une circonstance où l'on se prête autant aux idées populaires, qu'aux confeils des fages : & la superfition lui perfuada qu'un nom rezardé comme heureux (eroit pour lui une fauvegarde.

Le vent de bonne fortune qui fembloit ranimer les affaires de Vitellius. n'eut qu'un instant de durée. Une (a) ardeur qui n'a point de motif, s'éteint comme elle s'est allumée. Chacun commenca à se soustraire : les sénateurs, les chevaliers se dispenserent d'exécuter leurs promesses, d'abord avec quelque retenue, & en évitant les yeux de l'empereur ; ensuite tout ouvertement & fans se gêner : de façon que Vitellius n'ayant pas le pouvoir de les y contraindre, ceffa d'exiger ce qu'on ne vouloit point lui donner.

Dans le même tems, le plus puissant corps de troupes qui lui reflât encore Primus sont attaché, se vit force de l'abandonner, forcées de

forces de fromet-narra trepidantium eft, i dentium & vulgi rumor immodicu. Quin & Casipuxta audiumur. Tac. faren fe dici voluri, af pernavu anca: fed tuno: impetas capta, mittig fuperfitionencovinia, & valida, fazio languef-guia in metu confilia pra- cunt. Tas;

VITELLIUS, LIV. XIV. 443 & leva l'unique barriere qui empêchât De J.C. 63. Primus de pénétrer jusqu'à Rome. L'Italie avoit crù voir renaître la guerre , lorsque les cohortes prétoriennes de Vitellius étoient venues s'emparer de Mérania, & en faire leur place d'armes. Mais la prompte retraite de ce lâche empereur fit comprendre qu'il n'y avoit plus de combat à craindre, & détermina les peuples en faveur de son rival. Les Samnites, les Péligniens, les Marses se déclarerent pour Vespasien, & piqués d'émulation contre la Campanie, qui les avoit prévenus, ils (a) apporterent au fervice de la guerre tout le zele d'un nouvel engagement.

Les légions de Primus pafferent donc l'Apennin, sans trouver aucun autre obstacle que ceux que leur opposerent les neiges, le mauvais tems, la difficulté des chemins. On étoit alors au mois de décembre : & les peines incroyables que la nature seule des lieux causa à cette armée, montrerent combien le succès auroit été douteux, si elle avoit eu encore à com-

battre les ennemis.

<sup>. (</sup>a) Ut in novo obseguio, ad cuncta belli munia acres erant. Tac.

T vi

An R 8.2. Élle recueillit alors Pétilius Céria-De J.C.69. lis, qui déguisé en habitant de la campagne, connoissant le pays, s'étoit échappé aux gardes que lui avoit donnés Vitellius. Cérialis étoit allié de fort près à Vespasien, & il savoit la guerre, ayant servi avec distinction dans la grande Bretagne: ainsi il fut mis au rang des chess.

Plusieurs assuroient que Flavius Sabinus & Domitien , l'un frere , l'autre fils de Vespasien, qui étoient actuellement dans Rome, auroient pû aussi se sauver. Primus leur en offroit les moyens, leur faisant tenir des avis fur la route qu'ils devoient prendre . fur le terme vers lequel ils devoient diriger leur marche, & où ils auroient trouvé sureté. Sabinus, vieux, infirme, craignit la fatigue d'une fuite. Domitien en avoit bien la volonté. mais il étoit gardé à vûe; & quoique ses surveillans se montrassent disposés à l'aider, il ne se fioit pas à eux, & il appréhendoit que leurs offres ne cachassent un piège. D'ailleurs Vitellius n'avoit aucun mauvais deffein ni contre Sabinus, ni contre Domitien, & de peur d'exposer sa famille, il ménageoit celle de son adversaire.

VITELLIUS, LIV. XIV. 445 Primus, après avoir passe l'Apen-An R 820. nin, vint à Carsule, \* & résolut de

fejourner pour donner quelque tems de repos à son armée, & pour attendre l'arrivée des légions mandées de Vérone, dont il n'avoit avec lui que de fimples détachemens. Le lieu étoit avantageux pour un camp par fa fituation élevée, qui dominoit fur un grand pays, par la commodité des vivres qu'il seroit aisé de tirer des villes opulentes qu'on laissoit derriere soi, par la sûreté des magazins. Et de plus en se tenant dans l'inaction vis-à-vis des troupes de Vitellius postées à Narnia, à dix milles seulement de distance, on espéroit engager avec elles des entretiens, & leur persuader de quitter volontairement un parti malheureux.

Les foldats de Primus fouffroient avec peine ce délai, préférant la victoire à la paix. Ils n'attendoient pas même volontiers leurs légions, qu'ils regardoient comme venant partager avec eux le butin plutôt que le danger. Primus les ayant affemblés, leur repréfenta, « Que Vitellius avoit encore » des forces capables de réfifter, si elles

<sup>\*</sup> Cette ville est détruite. Elle étoit située entre Todi & Spolète.

An. R. 8:0. » lui demeuroient fidéles, & même de De J.C. 69. » fe rendre rédoutables fi on les poufsofit au défefpoir. Que dans les commencemens des guerres civiles, il

» falloit donner beaucoup à la fortu-» ne : mais que la victoire s'achevoit

» par la maturité du confeil. Que déja » la flotte de Miféne & le charmant

» pays de la Campanie avoient aban » donné Vitellius, & que de tout l'U » nivers il ne lui restoit que l'espace

» comprisentre Terracine & Namia. »
Vous aveq acquis asseq de gloire, ajouta-t-il, par la bataille de Crémone, etle
sac de cette ville ne vous a chargés que
de trop de haine. Votre dessein doit être
non de prendre Rome, mais d'en être
les sauveurs. Vous pouveq vous promettre de plus grandes récompenses, et
sénatet le peuple Romain d'un joug horésénatet le peuple Romain d'un joug hor-

tendoit ne tarderent pas à arriver. La nouvelle de l'accroiffement des forces de Primus répandit la terreur parmi les cohortes ennemies, dont la fidélité commença à s'4branler. Perfonne ne les exhortoit à la guerre, &

teux sans répandre le sang. Ces remontrances firent leur effet, & calmerent les foldats: & les légions que l'on atVITELLIUS, LIV. XIV. 447
plufieurs de leurs officiers les follici-An.R. \$200
toient à changer de parti, cherchant à

toient à changer de parti, cherchant à fe faire un mérite auprès du vainqueur. & penfant qu'ils en feroient plus confidérés s'ils fe faifoient fuivre chacun de la troupe qu'il commandoit. Ils entretenoient des intelligences avec Primus, & il fut averti par eux qu'il lui feroit aifé d'enlever un corps de quatre cens chevaux qui étoit dans Interamma \*. Sur le champ Arrius Varus fut envoyé avec un détachement de gens d'élite pour les attaquer. Peu se défendirent en braves, & ils refterent sur la place : la plûpart jettant leurs armes bas, demanderent quartier : quelques-uns s'enfuirent dans leur camp, où ils augmenterent l'allarme, en exagérant par leurs difcours la valeur & les forces des ennemis, pour diminuer leur honte. Ainfi tout fe disposoit à une défection générale. La lâcheté n'étoit point punie : la désertion ne manquoit point d'obtenir sa récompense : on ne connoissoit plus d'émulation entre les officiers que pour la perfidie : on ne voyoit que tribuns & centurions paffer du côté de l'ennemi : le fimple foldat tenoit encore bon, avec une constance

\* Terni,

An R. 8.20. opiniarre, jusqu'à ce que les deux pré-De J.C. 69. fets du prétoire, Priscus & Alphénus, ayant eux-mêmes quitté le camp pour aller se rendre auprès de Vitellius, firent comprendre qu'il n'y avoit plus de honte à renoncer à un parti dont

les ches désespéroient.
Cependant les soldats se flattoient encore d'une ressource en idée. Peu instruits ou incrédules sur le sort de Valens, ils se persuadoient que ce général avoit pénétré en Germanie, & que mettant en mouvement toutes les sorces qui avoient été laissées sur le Rhin, prenant soin de les grossir par de nouvelles levées, il arriveroit incesssamment avec une armée formidable. Les ches du parti contraire leur

Valens ble. Les chels du parti contraire leur est nui à ôterent cette derniere espérance, en turin par faisant tuer Valens à Urbin, où on l'avienne voit amené prisonnier. Re en affectant

vainqueas, voit amené prifonnier, & en affectant de leur montrer fa tête, afin qu'il ne leur reflât aucun doute fur ce qu'il étoit devenu. Valens avoit une fi grande réputation, que fa mort fut regar dée dans les deux partis comme la fin de la guerre.

> Il (a) étoit né à Anagnie, d'une fa-(n) Natus erat Valens lià, procax moribus, Anagnies, equestri fami- | neque abfurdus ingenio

VITELLIUS, LIV. XIV. 449
mille de chevaliers romains. Ses An.R. 820.
moeurs furent licencieuses. 8: il avoit De J.C. 69.

mœurs furent licencieuses, & il avoit cette tournure d'esprit qui est propre à acquérir le titre d'homme aimable dans le monde par une pétulance enjouée. Aux jeux juvenaux fous Néron . il monta fur le théatre . d'abord comme forcé, ensuite sans se cacher du goût qui le portoit à cet ignoble exercice : & il y réuffiffoit mieux qu'il ne convient à un homme d'honneur. Devenu commandant d'une légion en Germanie, il voulut porter Virginius à l'empire, & se rendit son délateur. Il tua Fonteius Capito, après avoir corrompu sa sidélité, ou parce qu'il ne pouvoit pas la corrompre. Traître à Galba, fidéle à Vitellius, la perfidie des autres lui donna du relief & de l'éclat.

Les malheureuses troupes de Vitellius destituées de toute ressource, se résolurent ensin à subir la loi du vainqueur. Ce sut un cérémonial bien

famam urbanitatis per lafciviam petere. Ludiron Juvenalium fub Ne. Fonteium Capitoaem in roc Juvenalium fub Ne. Fonteium Capitoaem in poditionem corruptum, roci more incomperente, mox fonte mines diverat interfecii. Galachiavit, feite magis duam probè. Legatus le-gionis, de fovir Virges dia illustratus. Tac.

An.R. 820. humiliant pour ces braves foldats, de De J.C. 69. fortir de Narnia avec leurs drapeaux & leurs enseignes, pour venir se mettre à la discrétion de l'armée ennemie . qui les attendoit dans la plaine, rangée en ordre de bataille. Elle les enveloppa, & Primus leur ayant néanmoins parlé avec bonté, les diffribua partie à Narnia, partie à Interamna, laissant auprès d'eux des forces suffifantes pour leur imposer s'ils tentoient une rébellion, mais qui avoient ordre de ne les point inquiéter s'ils demeuroient foumis.

difpofe à abdiquer. Tac. Hift. 111.63.

Vitellius Vitellius ne pouvoit plus se défendre, & il falloit qu'il choisît de deux partis l'un, ou de mourir les armes à la main, s'il eût été capable de prendre cette généreuse résolution, ou de négocier avec les vainqueurs, & d'accepter les conditions qui lui feroient impofées. Il auroit fuivi & exécuté ce dernier plan , s'il eût été maître de disposer de lui-même. Son (a) insensibilité stupide lui eût permis d'oublier qu'il avoit été empereur, fi les autres euffent pû ne s'en pas souvenir. Et il en seroit

(a) Tanta torpedo in-vaserat animum, ut si Principem eum fuisse Vaserat animum, ut si Principem eum fuisse

VITELLIUS, LIV. XIV. 451 réfulté un grand avantage pour Rome, An. B. 800 pe.J.C. 63. qui n'auroit point éprouvé les horreurs de la guerre, & dans laquelle Vespasien au roit été aussi paisiblement reconnu, que s'il fût parvenu à l'empire par droit de succession. Le contraire arriva contre l'intention de tous les chefs du parti vainqueur. Primus avoit témoigné à ses soldats qu'il desiroit terminer ce qui restoit de la guerre par la voie d'un accommodement. plutôt que par la force des armes, & il agit conféquemment à ce système, en faisant des propositions à Vitellius. Mucien de son côté voulut aussi traiter avec lui. Mais ce fut fur-tout avec Flavius Sabinus que la négociation fut pouffée très-loin : & elle auroit réuffi fans l'opiniatreté indomptable des fol-

Flavius Sabinus étoit, comme je Il conl'ai déja obfervé plus d'une fois, frere vient des aîné de Vefpafien, & préfet de Rome, avec Fla-& par sa charge il avoit sous son comsus, sur l'autre de la ville. S'il eût sur les cohortes de la ville. S'il eût sur les impressions des premiers du sénat, il auroit tenté de partager l'honneur de la victoire, en se rendant maître de la capitale. Ils lui représentement la facilité de l'entreprise.

dats de Vitellius.

452 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820. » Qu'outre les troupes qui lui obéif-De J. C. 69. » foient, il pouvoit compter sur celles » du guet, sur les esclaves de ceux qui lui parloient, & par-dessus tout sur la bonne fortune d'un parti, pour » lequel s'applanissoient tous les obstacles. Qu'il ne restoit à Vitellius qu'un » petit nombre de cohortes découra-» gées par la continuité des mauvais » fuccès. Que le peuple, qui sembloit » actuellement s'intéresser pour lui, » changeoit en un instant de sentimens » & d'affection; & que si Sabinus agisfoitavec vigueur & fe montroit pour chef, les mêmes adulations que la multitude prodiguoit à Vitellius, se tourneroient du côté de Vespasien. » Oue Vitellius par lui-même étoit » fouverainement méprifable, incapa-» ble de se soutenir dans la prospérité. » bien loin de pouvoir lutter contre » les disgraces qui l'accabloient de tou-» tes parts. Que Sabinus ne devoit pas » laiffer tout faire à Primus & à Varus. » Que le mérite d'avoir fini la guerre » feroit pour celui qui auroit décidé » la ville en faveur de Vespasien. Qu'il » convenoit à Sabinus de prendre

 l'empire comme en dépôt pour le remettre à son frere; & qu'il conveVITELLIUS, LIV. XIV. 453

» noit aussi à Vespassen d'honorer Sa-An. R. 820. » binus au-dessus de tous, & de n'a-De J.C. 69.

» voir personne à faire passer avant

» lui. »

Sabinus recut froidement ces exhortations : ce qui donna lieu à quelquesuns de le foupconner de jalousie contre la fortune de son frere. En effet. avant l'élévation de Vespasien à l'empire, Sabinus le surpassoit en considération & en richesses : & comme perfonne n'aime à décheoir, on craignoit quelque méfintelligence entre les deux freres cachée fous des dehors d'amitié & d'union. Il est plus équitable, & peut-être plus conforme à la vérité de penser que Sabinus, caractere doux avoit de l'éloignement pour le fang & le carnage; & que trouvant ouverture à obtenir de Vitellius une cession volontaire, il préféra cette voie pacifique. Il eut avec lui plusieurs entretiens particuliers, & enfin il conclut l'affaire dans le temple d'Apollon, moyennant une pension de cent mil-lions de sesterces, \* sa maison entretenue, & la liberté de passer tranquillement le reste de ses jours sur la cô e déliciense de Campanie. Cluvius Rufus

<sup>\*</sup> Douze millions cinq cent mille livres.

An R. 820. & Silius I.alicus, illustres consube J.C. 69. laires, furent témoins & garants de l'accord: & un (a) grand nombre de spectateurs observoient de loin les visages. La basses é oir peinte sur celui de Vitellius: Sabinus n'avoit point l'air insultant, & paroissoit plutôt attendri par la compassion.

Remonters in the foot pacifié, si ceux qui enternes faites invite-vironnoient Vitellius eussent été aussi ment surce raitables que lui. Mais ils s'opposoient vieillius par à l'accommodement, lui en mettant ses reles devant les yeux la honte, le danger,

& l'exécution incertaine, puisqu'elle dépendoit du caprice du vainqueur. » Vespassen, disoient-ils, n'aura pas » assez d'orgueil pour soutenir la vûe » de Vitellius réduit à la condition

de Vitellius réduit à la condition
 privée. Vos partifans, quoique vain cus, ne pourront supporter cette in dignité, & la pitié qu'excitera vo-

w tre fort, vous attirera de nouveaux périls. Vous êtes, il est vrai, dans un âge où la vicissitude de la bonne

» & de la mauvaise fortune peut vous » avoir dégoûté de la grandeur, &

vous faire defirer le repos. Mais vo-

(2) Vultus procul vifentibus notabantur : gener , Sabinus non infultans , & miferani propior, Tac. VITELLIUS, I.IV. XIV. 455 tre fils Germanicus que deviendra-An.R. 82e. til? que fera fon é:at? quel rang

tiendra-t-il dans la République? Et
 vous-même pouvez vous compter
 fur la tranquille retraite que l'on

fur la tranquille retraite que l'on
 vous promet? Quand une fois Vef-

» pasien aura envahi l'empire, ni lui, » ni ses amis, ni ses armées ne se croi-

v ront en fûreté, tant que subsistera

» une maison rivale de la sienne. Fa» bius Valens, prisonnier & chargé

de chaînes , leur a été à charge , &
 ils ont crû être obligés de s'en dé-

faire : bien loin que Primus & Va-

» rus, & Mucien, l'honneur du parti,

» ayent d'autre pouvoir par rapport à » Vitellius, que celui de le poursui-

vitellius, que celui de le poursuivre jusqu'à la mort. César n'a point

laissé la vie à Pompée, ni Auguste
 à Antoine. Vespassen aura-t-il des

» fentimens plus élevés, lui qui étoit

client de Vitellius votre pere, pen dant que Vitellius étoit collégue de

» dant que Vitellius étoit collégue de » Claude? Ah! (a) plutôt fouvenez-

vous d'un pere décoré de la cenfure
 & trois fois conful : fouvenez-vous

& trois fois conful: fouvenez-vous
 des honneurs dont votre maifon eft

des honneurs dont votre maifon eft
 comblée : & faites-vous au moins du

(a) Quin, ut censu- | fulatus, ut tot egregia, ram patris, ut tres Con- | domûs honores deceret.

Ac.R.830 » courage par défeipoir. Le foldat De J.C.60 » vous est inviolablement attaché, le » peuple vous témoigne un zele ar-» dent. Enfin il ne peut rien nous ar-

» river de plus fâcheux, que le mal-» heur dans lequel nous nous précipi-

» tons par notre propre fait. Vaincus,

nous mourrons: si nous nous remettons à la discrétion de l'ennemi,

» nous mourrons : le feul choix qui

» nous reste est la gloire ou la honte

» d'une mort inévitable. »
Les oreilles de Vitellius ét

Les oreilles de Vitellius étoient fermées aux confeils généreux. Il fuccomboit fous le poids de sa disgrace, & l'inquiétude pour sa famille achevoit de l'accabler: il craignoit, par une résistance opiniatre, d'irriter le vainqueur contre sa semme & contre se enfans. Il avoit aussi une mere respectable par son âge & par sa vertu, mais qui prévint de peu de jours, par une mort arrivée tout à propos, la ruine de sa maison. Elle mourut, n'ayant

desperatione saltem ad riendsm vicits, moaudaciam accingeretur. riendum deditis : id fo-Perstare militem : supersses fluida populi. Denique nihi arrocius de contemelias esfunsventurum, quam in dant, an per virtutem. guod spoute ragan. Mo-

tiré

VITELLIUS, LIV. XIV. 457 tire (a) d'autre fruit de la fortune de An. R. 820. son fils, que des sujets de larmes & une bonne réputation. Selon Suétone, Sue Fit, 14. plusieurs soupçonnoient que la mort de cette dame n'étoit point naturelle. Quelques-uns disoient que son fils lui avoit fait refuser des alimens pendant qu'elle étoit malade . & cela fur la foi d'une prétendue prédiction d'une femme du pays des Cattes, qui lui promettoit un regne long & heureux s'il furvivoit à sa mere. D'autres racontoient que Sextilia elle-même ennuyée de sa vie, & craignant les maux qui alloient fondre fur sa famille, avoit obtenu de Vitellius, sans beaucoup de peine, la permission de hâter sa mort par le poison. La variété de ces témoignages en diminue l'autorité: & le silence de Tacite sortifie le doute. Vitellius a déja affez de crimes fur fon compte, sans y ajouter un parricide

ou commis, ou confenti.

Le dix-huit décembre, ce prince de Vitellius malheureux ayant appris qu'il étoit Lependes abandonné des troupes de Narnia, sy opequi avoient été contraintes de prêter forcen de ferment à fon ennemi, fortit (b) du par maleix en male

<sup>(</sup>a) Nihil principatu filii affectra, nifi luctum | & bonam famam. Taclii affectra, nifi luctum | (b) Pullo amietu pala-Toine V.

An.R. 820. lais en habit de deuil, avec toute fa De J.C. 69, lais en habit de deun, avec toute la l Tac. Hijt. maifon plongée dans la triftesse & dans l'abattement.On portoit dans une petite 111.67litiere fon fils en bas âge. Il fembloit que ce fût l'appareil d'une cérémonie funébre. Le peuple lui faifoit des acclama-

tions flatteuses, dont le tems étoit passé: les foldats le fuivoient dans un filence d'indignation & de menaces.

Il auroit fallu n'avoir ni fentimens ni entrailles pour n'être pas touché de \*# spectacle, & ne pas s'attendrir sur le fort d'un empereur romain, peu auparavant maître de l'univers, qui à travers une foule immense alloit dans la place publique de sa capitale faire une abdication folemnelle du rang suprême. Jamais on n'avoit rien vû. rien entendu dire de pareil. Le dictateur César, & ensuite Caligula, avoient péri par une conspiration. La

circum familià. Simul ferebatur leclicula parvulus filius, velut in funebrem pompam. Voces populi blandæ & intempeffivæ: miles minaci filentio. Nec quifquam adeo rerum humanarum immemor, quem non commoverer illa facies . | Romanum principem ;

tio degrediur , moeffa | & generis humani paulo an'e dominum, relictà fortunæ fuæ fede, per populum, per urbem, exire de imperio. Nihil tale viderant, nihil audierant. Repentina vis dictatorem Cæfarem opprefferat, occulta Caium infidiæ : nox & ignotum rus fugam Neronis abfconderant : Piso & GalVITELLIUS, LIV. XIV. 489 fuite de Néron fut cachée parles téné-An.R. 820: De J. C 62.

futte de Neron tat cachee par les tenebres de la nuit, & fa mort n'eut que
peu de témoins dans une campagne
inconnue. Galba & Pison farent tués
comme dans une bataille. Ici Vitellius
su milieu de son peuple, environn
de ses soldats, à la vûe même des semmes, que la curiosité d'un événement
inoui avoit attirées, renonçoit trislement à l'empire.

Il lut fon acte de renonciation, par lequel il déclara en deux mots & aves beaucoup de larmes, que pour le bien de la paix & pour le falut de la république il se demettoit de la souveraine puissance. & qu'il prioit ceux qui l'écontoient de conserver quelque souvenir de lui, & d'avoir compassion de son frere, de sa femme, & de l'age tendre de fes enfans. En même tems prenant fon fils entre fes bras, il le présentoit & le recommandoit , soit à chacun des grands en particulier, foit à tout le peuple en général. Enfin, les pleurs lui étouffant la parole, il ôta l'épée de son côté, comme pour se desfaifir du droit de vie & de mort, & il ba tamquam in acie ce-ciderant. In fua concio-ne Vinellus, inter fuo militos, prospectantibus Tac.

An.R. 820. vouloit la rendre au conful Cécilius DeJ C. 69. Simplex, qu'il avoit près de lui. Le consul refusa de la recevoir; l'affemblée par une réclamation unanime, s'y opposa: ensorte que Vitellius prit le parti de se retirer, marchant vers le temple de la Concorde, pour s'y dépouiller des marques du commandement suprême, & de-là gagner la maison de son frere. Les cris se renouvellerent avec plus de force qu'auparavant: on fe mit devant lui pour l'empêcher d'aller prendre fon logement dans une maison privée : on l'invitoit à retourner au palais; on lui fermoit tout autre chemin, & on ne laiffoit libre que celui qui menoit à la rue Sacrée. Vitellius déconcerté, & n'étant plus maître d'exécuter sa réfolution, céda au vœu de la multitude, & fe laiffa reconduire au palais.

Combat où Avant la cérémonie de l'abdication, salams ale le bruits'étoit déja répandu que Vitelreireau. Il et lius renonçoit à l'empire: & Sabinus lavoit écrit aux tribuns des co-

hortes Germaniques pour leur recommander de contenir leurs foldats. Dans une révolution, c'est à qui sera des premiers à adorer la fortune naissante. Ainsi les plus illustres sénateurs, un

VITELLIUS, LIV. XIV. 461 très-grand nombre de chevaliers ro-An. R 823. De J.C. 69. mains, les officiers & les foldats des cohortes de la ville, ceux du guet, s'étoient empressés à venir fondre chez Sabinus. Là on fut bien étonné d'apprendre que l'affaire n'étoit point terminée; que le peuple s'échauffoit en faveur de Vitellius & que les troupes irritées s'emportoient à des menaces. On étoit trop avancé pour pouvoir reculer : & ceux qui formoient déja une cour autour de Sabinus ne crovant pas qu'il v eût sûreté pour eux à se séparer, parce qu'en ce cas ils deviendroient une proie aifée pour les foldats de Vitellius, transformoient leur crainte personnelle en zele de parti . & exhortoient le préfet de la ville à prendre les armes.

Mais, (a) comme il arrive dans ces fortes d'occasions, tous étoient ardens à donner conseil, peu voulurent partager le péril. Sabinus fortit affez mal accompagné, & bientôt il vit venir à sa rencontre un gros de foldats du parti contraire. Le combat se livra, & Sabinus ayant le dessous, ne put rien

<sup>(</sup>a) Sed, quod in ejufmodi rebus accidir, confilium ab omnibus datum

An.R. 820. faire de mieux que de se retirer dans De J.C.69. le Capitole, laissant quelques-uns des fiens fur la place. Avec lui s'enfermerent, outre les foldats qu'il commandoit, quelques fénateurs, & quelques chevaliers romains. Mais Tacite obferve qu'il ne lui est pas aisé d'en donner les noms, parce que plusieurs, après la pleine victoire de Vespasien . se firent honneur à faux titre de s'être expofés pour lui en cette occasion. Il y eutaufii des dames affez courageufes pour entrer dans une forteresse qui alloit être affiégée. Elles y suivoient leurs proches, ou leurs maris: à l'exception néanmoins de Verulana Gracilia, dont le feul attrait fut la guerre, fans aucun autre intérêt.

fans aucun autre intérêt.

Siège & Les gens de Vitellius, pleins de 
prifé du Ca-courage contre les dangers, mais népirole par lieu par paport à la difcipline, & 
de Vitellius moàs à fupporter les fatigues, ne firent 
la garde qu'avec très-peu d'exactitude 
autour du Capitole: enforte que Sabinus eut moyen de retirer auprès de 
lui fes enfans, & Domitien fon neveu. 
Il fit auffi paffer un courier chargé de 
lettres pour les chefs de l'armée victorieuse, qui avertiffoit de la fituation 
où il se trouyoit & du befoin d'un

VITELLIUS, LIV. XIV. 463 prompt secours. Du reste il passa la An.R. 820; De J. C. 69. nuit fi paifiblement, qu'il auroit pû fortir sans risque, & se mettre en fûreté.

Au point du jour, avant que les hostilités commençassent, il dépêcha Cornélius Martialis, officier diffingué, à Vitellius, pour se plaindre de l'in-fraction de l'accord, du carnage arrivé la veille, & du fiege qu'il se voyoit obligé de foutenir dans le Capitole. Et pour faire voir combien étoit injuste le procédé que l'on tenoit à son égard, il ajoutoit dans la lettre dont Martialis étoit porteur : » Je n'ai » pris aucune part à la guerre, & je » me fuis concentré dans le repos com-

» me un fimple fénateur, pendant

 que la querelle se vuidoit entre vous 

» gions, par les prifes de villes, par » la défolation de l'Italie. Déja les » Espagnes, la Grande Bretagne, les

» Gaules', s'étoient révoltées; & le fre-

» re de Vespasien vous demeuroit en-» core fidéle, jusqu'à ce que vous

» l'ayez follicité le premier pour un

» accommodement. La (a) paix & la

(a) Pacem & concordiam victis utilia . victoribus tantum pulchra effe. Tuc. V iii

An. R. 820. » concorde font utiles aux vaincus; De J.C. 69. » & seulement glorieuses aux vain-» queurs. Si vous avez regret aux dé-» marches qu'il vous a plu de faire .

» ce n'est pas moi que vous devez attaquer par la violence, après m'a-» voir trompé par la perfidie; ce n'est » pas au fils de Vespasien, à peine

» forti de l'enfance, qu'il faut vous en » prendre. Que gagnerez-vous par la

» mort d'un vieillard , & d'un jeune » homme de quinze ans? Allez à la rencontre des légions, disputez vos

droits contre elles : l'événement du » combat décidera de tout le refle. »

A ces reproches, Vitellius ne répondit que par des excufes, rejettant la faute fur le foldat, dont la trop grande ardeur faifoit la loi à sa modeffie. Et il avertit Martialis de fortir fecrétement par une porte dérobée, de peur qu'il ne payât de sa vie le message dont il s'étoit chargé pour une paix odieuse aux soldats. Ainsi (a) Vitellius n'ayant le pouvoir ni de rien ordonner, ni de rien défendre, n'étoit plus empereur, mais seulement le motif & l'occasion de la guerre.

(a) Ipfe neque jubendi, neque vetandi potens, non jam Imperator, fed tantum belli caufa erat, Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 465

A peine Martialis étoit-il rentré De J.C. 69. dans le Capitole, que les cohortes Germaniques vinrent y livrer l'affaut. Elles n'avoient aucun chef qui les exhortât, & chaque foldat ne prenoit l'ordre que de lui-même & de fa propre fureur. Sans s'être donné le tems d'amener des machines de guerre, fans avoir fait provision de l'espece de traits dont on se servoit alors dans les sieges, ils s'avancent, armés seulement de leurs épées, jusqu'aux portes de la citadelle, à travers une grêle de tuiles & de pierres dont on les accabloit de deffus les toîts des portiques qui bordoient la rue des deux côtés. Ils mettent le feu aux portes, & ils alloient pénétrer par le paffage que leur ouvroient les flammes , fi Sabinus ne se fût fait un rempart des flatues en grand nombre qu'il avoit fous fa main. Ces monumens de la gloire des héros de l'ancienne Rome, amoncelés les uns fur les autres, arrêterent les affaillans.

Ils ne se rebuterent pas, & ne pouvant forcer cet endroit, ils formerent deux autres attaques. Du côté de l'a-\*l'overhile. fyle \* de Romulus , l'entreprise leu de la repuis. réuffit. On avoit laifié les particuliers Rom. I. I. bâtir en ce lieu, parce que dans la paix

An. R. 820. dont jouissoit Rome maîtresse de l'U-De J.C. 69. nivers, on ne craignoit pas les dangers de la guerre, & les édifices s'élevoient jusqu'au niveau du terrein du Capitole: les foldats de Vitellius montés for les toîts de ces maifons combattoient avec tant d'avantage, qu'il n'étoit plus possible de leur résister.

oft brûlé.

Le temple Dans cette malheureuse circonstance, de Jupiter le feu fut appellé au secours & mis en œuvre : fi ce fut par les affaillans, qui vouloient se faciliter une entrée, ou, comme on le crut plus communément . par les affiégés, qui se proposerent de retarder l'effort d'un ennemi trop preffant , c'est ce qui est demeuré incertain. Le fait est que le feu se communiquant de proche en proche, gagna le temple de Jupiter Capitolin, qui fut entierement confume.

Cet (a) événement est déploré par Tacite , comme le plus triffe & le plus honteux qui foit jamais arrivé au peuple romain. Sans que les ennemisétrangers , dit-il , s'en mêlassent , dans un tems où les dieux nous étoient propices, fi nos crimes n'euffent pas mis

(a) Id facinus post populo romano accidir; conditam urbem lucluo-sissimum sudissimumque pitiis, si per mores nus-

VITELLIUS, LIV. XIV. 467 obstacle à leur protection, la demeure De J.C. 6, de Jupiter Capitolin, consacrée par la

religion de nos ancêtres pour être le gage de la durée de notre empire, cet édifice auguste, dont ni Porséna, à qui la ville se rendit, ni les Gaulois, qui la prirent, n'avoient pû violer la fainteté, périt par la fureur de nos princes. Il avoit déja été brûlé dans les guerres de Sylla, \* mais par la fraude de quelques particuliers. Ici il fut affiégé en forme, on y mit le feu tout ouvertement. Quel étoit le motif de nos armes ? quel \*\* fi digne prix fe proposoit-on, qui peut compenser une perte fi funeste?

Si les affiégés furent les auteurs de l'incendie, ils ne recueillirent pas le fruit de leur crime. Car les cohortes Germaniques ne manquoient ni de rufeni de courage dans les occasions pé-

tros liceret . deis , sedem I sum , palam incensum. Jovis O. M auspicato à majoribus pignus Imperii conditam , quam non Porfena dedità urbe, non Galli captà, temerare potuiffent, furore princioum exicindi. Arlerat bello, fed fraude priva- altere. J'en ai tire le n tà. Nunc palam obset- leur parti que j'ai pu.

Quibus armorum caufis! quo tante cladis pretio pro patria bellavimus. \* Voyez Hift. de la repub. Rom. Tom. X. I. XXXIII. 9. 1. p. 227. \*\* Le texte de Tacite

& ante Capitolium civili eft ici obscur & peut-etre altere. J'en ai tire le mei!-

De J.C. 69.

An R. 820. rilleuses. Au (a) contraire dans le parti opposé les soldats étoient déconcertés & tremblans: le chef naturellement timide, & alors interdit & faifi, ne pouvoit plus faire aucun usage ni de · fa raison, ni de sa langue, ni de ses oreilles. Il n'étoit point gouverné par les confeils d'autrui, & il ne favoit pas lui-même prendre une réfolution. Il couroit tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, selon que les cris des ennemis le frappoient. Il défendoit ce qu'il avoit ordonné, il ordonnoit ce qu'il venoit de défendre. Bientôt il y eut autant de commandans que de têtes, &, comme il arrive dans les dangers extrêmes, tous donnoient des ordres, & personne n'exécutoit. Enfin jettant bas les armes, ils ne cherchent plus que les moyens de se dérober par la fuite. Les vainqueurs entrent furieux, & mettent tout à feu & à fang, ne trouvant aucune résistance, si ce n'est de la part

> dus miles, dux fegnis, & veluti captus animi , non lingua, non auribus competere : neque elienis confiliis regi, neque fua expedire : huc illúc clamoribus hostium circumagi ; quæ jufferat l

(a) Ex diverso trepi- vetare, que vetuerat is miles, dux fegnis, jubere. Mox, quod in perditis rebus folet, omnes præcipere, nemo exfequi. Postremò, abjectis armis , fugam & fallendi artes circumspeclabant. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 469 d'un petit nombre de braves officiers, An. R. 820, De J. C. 69, qui se firent tuer en combattant. Flavius Sabinus ne fongeoit ni à se défendre ni à fuir : il fut pris , aussi bien que Quintius Atticus actuellement conful, fur qui attira l'attention le vain éclat d'un titre brillant, & la témérité inconfidérée avec laquelle it avoit jetté parmi le peuple des ordonnances remplies d'éloges magnifiques pour Vespasien, & de reproches injurieux contre Vitellius. Les autres personnages de marque échapperent par diverses aventures, quelques-uns déguifés en esclaves, plusieurs mis à couvert par de fidéles cliens, & cachés parmi les bagages. Il y en eut qui ayant observé le mot auquel les ennemis se reconnoissoient, s'en servirent habilement, foit pour répondre lorsqu'ils étoient interrogés, soit pour interroger

Domitien, au premier moment de Domitien Pirruption des troupes de Vitellius, échappe fe cacha chez le facriftain du temple; aux enne-& ensuite, un affranchi fidéle & adroit l'ayant revêtu d'une robe de lin, telle que la portoient les ministres des choses faintes, il demeura ignorés

eux-mêmes; & leur hardiesse sit leur

fûreté.

An.R. 320. & confondu parmi eux, jusqu'à ce que De J.C. 69. & confondu parmi eux, jusqu'à ce que le grand tumulte sut passé. Alors il se retira dans la maison d'un client de sa famille, où il attendit la fin de l'orage. Dans la fuite il érigea à cette occafion deux monumens : l'un fimple & modefte, du vivant de son pere, une petite chapelle en l'honneur de JUPI-TER CONSERVATEUR, dans l'emplacement du logement du sacristain. qu'il fit abattre, un autel, & une infcription sur le marbre, qui contenoit le récit de son aventure. L'autre fut un temple magnifique qu'il conftruifit & confacra étant empereur à Ju-PITER GARDIEN, & dans lequel il fe fit présenter lui-même entre les bras du dieu.

Sabinus & Atticus chargés de chaîfon eloge, nes, furent menés à Vitellius, qui les recut au haut de l'escalier du palais, fans émotion, fans colere, au grand mécontentement de ceux qui venoient lui demander la permission de les mettre à mort, & la récompense du service qu'ils prétendoient lui avoir rendu. Les plus audacieux jetterent des cris d'emportement & de fureur, auxquels fe joignit la vile populace qui s'étoit attroupée. Tous exigent de lai

VITELLIUS, LIV. XIV. 471 qu'il ordonne le supplice de Sabinus, Del.C. 69. mélant les menaces & les flatteries. Vitellius tenta de les fléchir par ses prieres, mais enfin il céda à leur opiniatreté. Auffi-tôt ils prennent Sahinus, ils le mettent en pieces, ils lui coupent la tête, & traînent fon corps

aux Gémonies.

Ainfi (a) périt un homme qui n'étoit point du tout méprifable. Il avoit servi la république pendant trente-cinq ans, & il s'étoit fait honneur en paix & en guerre. On n'eut jamais lieu de l'accuser ni d'avidité ni d'injustice : il parloit trop: c'est le seul reproche que fes envieux ayent pu lui faire avec fondement dans les grandes places qu'il occupa, ayant été sept ans gouverneur de la Moesie, & douze ans préfet de Rome. Dans la catastrophe de sa vie, les uns le jugerent lâche & timide. les autres modéré & attentif à ménager les fang des citoyens. Quelque motif qu'on veuille lui attribuer,

Quinque & rrigina tlipendia in republica fecerat, doni militizque
claros, Innocentamioltitanque ejos non argueres; fermonis nimius
viuai fanguitais parcom

<sup>(</sup>a) Hic exitus fuit viri era. Id unum feprem haud fane fpern ndi, annis quibus Mocham,

An.R. \$20. il est certain qu'il s'y comporta en De J.C. 69. homme peu capable de conduire en chef une grande affaire: & s'il est vrais comme Tacite l'affure, qu'avant l'élévation de Vespasien à l'empire, Sabinus ait été l'honneur de sa maison, les faits prouvent au moins, depuis cette époque, que Vespasien plus de tête & de force de courage que Sabinus. Sa mort fut agréable à Mucien: & les politiques prétendoient qu'elle avoit été avantageuse à la tranquillité publique, parce que la bonne intelligence auroit eu peine à se maintenir entre deux hommes qui pouvoient prétendre à tout, l'un comme frere de l'empereur, l'autre comme lui avant donné l'empire.

Le peuple demandoit encore le supplice du consul. Mais Vitellius tint ferme à le refuser. Il étoit fort content de ce que Quintius déclaroit à quiconque vouloit l'entendre, que c'étoit lui qui avoit mis le seu au Capitole. Soit que l'aveu sût sincere, ou que ce sût un mensonge accommodé aux circonstances, il en résultoit également que Quintius prenoit sur lui credidere. Quod inter secus domés penes Saonnes constituerit, anie binum erat. Tuc. principaum Véspaiani

VITELLIUS, LIV. XIV. 473 la haine de ce déplorable événement , De J.C. 69. & en déchargeoit le parti de Vitellius.

Dans ce même tems L. Vitellius, Laville de avec ses six cohortes, menacoit & Terracine est surprisse preffoit Terracine, où s'étoient renfer- & faccagee més, comme je l'ai dit, les foldats de par L. Vimarine de la flotte de Miféne, & un tellius. nombre confidérable de gladiateurs, les premiers (a) commandés par Apollinaris, les autres par Julianus. C'étoient deux chefs peu dignes de ce nom . & qui par leur témérité licencieuse & par leur négligence, eussent mieux mérité d'être rangés parmi les gladiateurs. Ils ne faisoient point la garde, ils ne songeoient point à fortifier les endroits foibles de la place : nuit & jour occupés de leurs plaisirs, ils se donnoient des concerts sur le rivage. & employant les foldats au fervice de leur luxe, ils ne parloient de guerre que lorfqu'ils étoient à table. Apinius Tiro, qui s'étoit uni à eux, avoit quitté Terracine pour aller dans les villes du

re , non intuta moenium | quebantur. Tuc.

(a)Præerat ... Julianus | firmare : noctu dieque gladiatoribus , Apolli-naris remigibus, lafcivià focordiàque gladiatorum, magis , quam ducum fi-militibus , de bello tanmiles. Non vigilias age- | tum inter convivia lo-

An.R. 820. voifinage lever des contributions, qui De J.C. 69. rendoient le parti plus odieux, qu'elles ne pouvoient lui être utiles.

Cependant un esclave passa de la ville dans le camp de L. Vitellius, & lui promit d'introduire furtivement ses troupes dans la citadelle. Son offre fut acceptée: il l'exécuta fans peine, & furprit aisément pendant la nuit une garnison plongée, à l'exemple de ses chefs, dans une molle fécurité. Les foldats de Vitellius placés par l'efclave au-dessus de la tête des ennemis, descendent l'épée à la main dans la ville. Ce ne fut pas un combat, mais un carnage. Ils trouvent les uns fans armes . les autres fortant subitement du fommeil & commençant à s'armer, tous éperdus & troublés par l'horreur des ténébres, par le son des trompettes, par les cris menaçans, qui leur portoient la frayeur dans l'ame. Ils les taillent en pieces, n'ayant la peine que de tuer. Seulement quelques gladiateurs se battirent avec courage, & vendirent chérement leur vie. Les autres courent vers leurs vaiffeaux, où le désordre ne fut pas moindre. Il y périt beaucoup de bourgeois mêlés avec les foldats qui prenoient la fuite,

VITELLIUS, LIV. XIV. 475 & maffacrés indiffinctement par les An R. 820. vainqueurs. Six vaiifeaux échapperent De J.C. 69.

vainqueurs. Six vaisseaux échapperent dans le premier commencement du tumulte. & le commandant de la flotte, Apollinaris, ne s'oublia pas, & fnt auffi ardent à fuir qu'il avoit été peu foigneux de se précautionner. Le reste des vaisseaux sut pris sur le rivage même, ou coula bas par la précipita-tion de ceux qui s'y jettoient en foule, fans attention à éviter l'inconvénient d'une charge trop forte. Julianus tomba au pouvoir de L. Vitellius, qui le fit maltraiter outrageusement à coups de foueis, & égorger en sa présence. Il fut dit dans le tems, que Triaria femme de L. Vitellius ne voulut point céder en infolence & en cruauté à son mari , & qu'au milieu du défastre de Terracine & des larmes de ses malheureux habitans, elle parut l'épéeau côté, prenant part aux meurtres & aux pillages.

Le vainqueur envoya en diligence à fon frere la nouvelle de fon exploit, hii marquant en même tems qu'il fe détermineroit felon les ordres qu'il recevroit de lui, foit à revenir à Rome, foit à refter dans la Campanie pour achever de la foumettre. Vicel-

An R 820. lius n'eut pas le tems de lui répondre, De J.C. 69. prévenu par les ennemis, qui dans cet intervalle se rendirent maîtres de la ville & de sa personne, comme je vais le raconter: & ce fut un grand bonheur non-seulement pour le parti de Vespasien, mais pour la république, que L. Vitellius ne se fût pas résolu de lui-même à accourir à Rome. Car les troupes qu'il commandoit joignoient à une valeur & à une fidélité obstinées, la fierté d'une victoire récente. Luimême, (a) tout décrié qu'il étoit pour l'infamie de fa conduite, il avoit de l'activité, & le vice produisoit en lui les mêmes effets que le zele du bien chez les hommes vertueux. Ainsi Primus en arrivant à Rome auroit trouvé de la résistance: & dans les combate qui fe feroient livrés, la ville pouvoit périr. Elle eut même fans cela affez à fouffrir: & le peu de troupes qui étoient autour de Vitellius, attirerent à cette capitale de l'univers de gran-

L'armée des disgraces. victorieuse La lenteur & les délais de l'armée n'avoit pas La lenteur & les délais de l'armée faitstfffian yictorieuse de Primus y contribuerent

<sup>(</sup>a) Quippe L. Vitel. turibus, ut boni, sed quolio, quamvis infami, inerat industria: nec virvittis valebat. Iuc.

VITEBLIUS, LIV. XIV. 477
auffi. Si elle se fat haée, elle pouvoit Della. 69,
prévenir l'embrasement du Capitole & le diligence
la mort de Sabinus, événemens qui pour venir
rompirent toute espérance de conci-à Rome,
liation entre Vitellius & Vespassen. Au ce reardelieu de faire diligence, elle célébroit ments
tranquillement, pendant que tout étoit
en combussion dans Rome, les sétes

des Saturnales à Otricoli.

Le motif ou le prétexte d'un retardement si déplacé, étoit la prétendue nécessité d'attendre Mucien. Il se trouva même des foupconneux qui accuserent Primus de perdre le tems à deffein, parce qu'il étoit actuellement en négociation avec Vitellius, qui lui offroit le confulat, & fa fille en mariage. D'autres réfutoient ces bruits. comme calomnieux, & imaginés par les flatteurs de Mucien. Et en effet il n'est gueres probable que dans l'état où étoient les affaires de Vitellius, Primus, qui l'avoit détruit, ait pensé à le relever par une trahifon tardive, & dont il n'avoit à espérer d'autre fruit qu'une ruine infaillible. La couleur la plus favorable, & en même tems peut-être la plus vraie, que l'on puisse donner à un délai, qui eut des fuites fi funestes, c'est que tous les

De J.C. 6. fein d'épargner à la ville les maux de la guerre, & vouloient la menacer fans la frapper. Voyant Vitellius abandouné de fes meilleures troupes, & abfolument fans resfource, ils crurent, non sans fondement, que la négociation entamée pour l'abdication réussification réussification par sa précipitation à prendre témérairement les armées, & ensuite par son peu de courage à défendre le Capitole, place capable derésister à de grandes armées, & qui ne tint pas vingtquatre heures contre trois cohortes.

Ces raifons ont fans doute de la force: mais elles ne disculpent pleinement ni Mucien, ni Primus. Le premier par les expressions ambiguës de ses lettres, témoignoit astez qu'il vouloit qu'on l'attendit. L'autre, par une complaisance déplacée, ou plutôt pour rendre son rival responsable de l'événement, demeura en repos. En un mot tous les chess de ce parti, en se persaadant que la guerre étoit terminée, en marquerent la fin par de sanglantes calamités. Cérialis même, qui avoit de la vivacité & du seu, n'en sit pas usage dans cette occasion, & ayant

VITELLIUS, LIV. XIV. 479
été détaché avec mille chevaux pour An.R. 840,
aller à Ronte par la terre de Sabine,
B. par la voie Salarienne, il marcha
lentement & à son aise.

Enfin la nouvelle du Capitole affié- A la nougé les tira tous de leur engourdiffe- velle du fiement, & les obligea de s'évertuer. Il role elle se n'étoit plus tents. Primus en arrivant met en marpar la voie Flaminienne au lieu ap-the, Depapellé les Pierres rouges, à neuf milles part de Vide Rome, apprit l'incendie du Capi-tellius retole & la mort de Sabinus. Cérialis, qui étoit plus proche, le devança: mais il n'eut pas lieu de fe louer de fa diligence. Comme il couroit sans précaution, comptant avoir affaire à des vaincus, il fut très-étonné de voir les gens de Vitellius en bonne posture. cavaliers & fantaffins mêlés enfemble pour se soutenir mutuellement. On se battit non loin de la ville, entre des maifons & des jardins, parmi les contours que faisoient des rues tortueufes. Les foldats de Vitellius avoient fur leursadversaires l'avantage de connoître parfaitement les lieux. D'ailleurs la cavalerie de Cérialis ne combattoit pas toute avec un zele bien décidé, & plusieurs de cette troupe étant du no.nbre de ceux qui peu-

An. R. 820. auparavant avoient passe dans le parti De J. C. 69 vainqueur près de Narnia, conservoient le souvenir de leur premier engagement. Cérialis sur battu: un ossicier important, nommé Tullius Flavianus, demeura prisonnier: les autres s'ensuirent en désordre, & surent poursuivis jusqu'à Fidénes par les vainqueurs.

Ce succès échauffa le courage du peuple en faveur de Vitellius : la multitude s'arma, non pas en régle, au moins pour la plus grande partie, mais de tout ce que chacun trouva fous fa main, & elle demandoit à grands cris le fignal du combat. Vitellius reçut avec joie ces témoignages d'affection, & en marqua heaucoup de reconnoisfance. Comme il sentoit néanmoins que de pareils soldats étoient une foible resfource contre des légions victorieuses, il assembla le fénat, & sit nommer des députés pour aller inviter les armées ennemies à la paix & à la concorde, en se couvrant du nom de la république, & en présentant pour point de vûe le bien de l'empire.

Les députés se partagerent , & éprouverent des traitemens dissérens. Ceux qui s'adresserent à Cérialis, cou-

rurent

VITELLUS, LIV. XIV. 431
furent le plus extrême danger, par An.R. 320.
Pemportement des foldats, qui ne vou-

loient point entendre par'er de paix. Arulénus Rufficus, actuellement préteur, & personnellement recommandable par fon mérite & par fa vertu. fut bleffe. Ceux qui l'accompagnoient · fe dispersent par la fuite : le licteur qui marchoit immédiatement devant lui avant ofé entreprendre d'écarter la foule, est tué sur la place : & n Cérialis n'eût donné aux députés du fénat une escorte pour les mettre en sureré. le caractere facré dont i's étoient revêtus n'eût pas été pour eux une fauvegarde, & des citoyens forcénés, en les massacrant aux portes de la ville. fe feroient fouillés d'un crime qui eût fait horreur même à des étrangers. Ceux qui vinrent trouver Primus, furent reçus avec plus de respect, non que le foldat fut plus modefle, mais parce que le chef avoit plus d'autorité.

Parmi les dépuis du fénat s'étoit mêlé de fon propre mouvement Mufonius Rufus, chevalier romain, célébre par l'étude de la philosophie, & autrefois exils pour ce sujet per Néron, mais qui, selon le geut des Scotciens, dont il suivoit la secte, outroit

An.R. 300. la vertu, & gâtoit par un zele indifpe J.C. 69.

cer ce qu'il avoit de bon. Ce philofophe, comme s'il eût été dans fon
école au milieu de fes difciples, prêchoit des foldats armés fur les avantages de la paix, fur les maux de la
guerre. Il fe fit moquer des uns, il
ennuya les autres : quelques impatiens commençoient déja à le maltraiter. Effrayé de leurs menaces,
averti doucement par les plus sensés,
il se dispensa ensin d'un vain étalage de
fagesse, qui ne convenoit ni au lieu,
ni au tems, ni aux personnes.

Les Vestales vinrent aussi au-devant de Primus, lui apportant une lettre de Vitellius, qui lui demandoit un seul jour de délai, pendant lequel on pourroit reprendre la négociation, & convenir de toutes choses. Primus rendit aux Vestales tous les honneurs qui étoient dûs à leur facerdoce: mais il répondit à Vitellius, que Sabinus tué & le Capitole brûlé demandoient vengeance, & fermoient toute l'ouverture

d'accommodement.

Néanmoins ce général fouhaitoit de ménager Rome, & ayant convoqué une affemblée de fes foldats, il tenta de les engager à camper à Pontç. VITELLIUS, LIV. XIV. 483 mole, & à remettre au lendemain leur An. R. 8 octeurée dans la ville. Il craignoit qu'ir-

entrée dans la ville. Il craignoit qu'irrités par la réinfance qu'ils trouveroient, ils n'épargnaffent ni le peuple, ni le sénat, ni les temples des Dieux. Il ne fut pas maître de retenir leur ardeur. Tout retardement leur étoit sufpect, comme nuifible à la victoire : d'autant plus que les drapeaux qu'ils voyoient briller sur les collines de Rome, quoique suivis d'une méprisable populace, leur offroient l'idée d'une armée nombreuse d'ennemis.

Ils marcherent donc fur le champ: La ville & diffribués en trois corps, les uns est prife de force.

fuivirent leur route commencée par la voie Flaminienne, une partie prit à droite le long du Tibre, la troifeme division s'avança vers la porte Colline. Ceux qui combattoient pour Vitellius étoient sortie hors des portes. Les milices levées parmi le peuple ne tinrent pas un instant contre la cavalerie ennemie. Les vieux soldats sirent ferme, & résisterent avec vigueur. Comme le terrein n'étoit point libre, mais coupé par les maisons, l'action se partagea en un très-grand nombre de pertits combats, dans lesquels les gens de Vespassen, mieux conduits & gour

An.R. 320 vernés par des chefs plus habiles, eu-de J.C. 69 rent toujours la supériorité. Seulement ceux qui s'étoient jettés sur la gauche, trouvant des rues étroites & embarraffées, fouffrirent beaucoup. Les folda's de Vitellius mont's fur les murs des jardins, les repousserent à coups de pierres & de traits, jusqu'à ce que vers le soir l'entrée de la porte Colline ayant été forcée par la cavalerie de Vespasien, ils se virent envelonpés. D'un autre côté il se livra une bataille en forme dans le champ de Mars, où les gens de Vitellius, qui n'avoient pour ressource que leur seul desespoir, furent encore vaincus. Mais contraints de rentrer dans la villle, ils s'y rallioient néanmoins en pelotons résolus de se désendre jusqu'à la derniere extrêmité.

Le peuple jouissoit du spectacle: & comme s'il se sût agi de combats destinés à le divertir, il favorisoit par fes cris & par ses battemens de mains, tantôt les uns , tantôt les autres. Quand l'un des deux partis avoit le deffous. les spectateurs demandoient la mort des malheureux qui s'étoient fauvés dans les boutiques &cdans les maisons. Le foldat vainqueur ne s'occupoit que

VITELLIUS, LIV. XIV. 485 de fang & de carnage : & le peuple An. R. Eze. oifif profitoit des dépouilles des vain-CHS.

Comme ce jour de violence & Réunien d'horreur concouroit avec un des jours divertificdes Saturnales, tems confacré par l'u-mens licenfage à des joies folles, semblables à la cruaute. celles de notre carnaval, la (a) face de la ville de Rome étoit la plus étrange chose qu'il soit possible d'imaginer. D'un cô é des combats & des bleffures, de l'autre des bains ouverts & des cabarets remplis de buveurs : au milieu des ruisseaux de sang & des monceaux de corps morts, on se livroit aux débauches les plus outrées : tout ce qu'un loifir voluptueux amene de licences réuni avec tout ce que le fac d'une ville entraîne de cruautés : enforte que Rome semble être en même tems dans un accès de fureur. & dans l'ivresse du plaisir.

Elle avoit déia vû des armées de fes citoyens se battre dans l'enceinte de ses

(a) Sæva ac deformis | num, quidquid in acerurbe tota facies. Alibi prælia & vulnera alibi balnese propine que : fi- dem civitatem & fure mul cruor & strues cor crederes, & lascivire. porum, juxia scoria. & feorals fimiles: quantum mati exercitus in urbe, in luxurioso otto libidi- bis L. Su'la, femel Cin-

biffima capityitate fielerum : prorius ut eamdem civitatem & furere Conflixerant anie ar-

An R. 820. murs. Deux victoires de Sylla, une De J.C. 69. de Cinna, l'avoient ensanglantée: & alors la cruauté ne fut pas moindre. Ce qui caractérisoit l'événement dont je parle ici, c'est une indifférence qui répugne à l'humanité : nulle interruption aux divertissemens, comme si ce qui arrivoit eut été un nouveau fujet de ioie aiouté à celle de la fête. Les danses, les jeux, les ris, étoient les uniques objets qui occupaffent les habitans de Rome ; fans intérêt pour aucun des deux partis, ils triomphoient des maux publics.

La ville étoit prise : restoit le camp des Préto- des cohortes prétoriennes , où s'étoient cantonnés les plus braves des vaincus, pour le défendre comme leur derniere espérance. Les vainqueurs s'animent de leur côté à les chaffer de cet afyle : fur-tout les anciens prétoriens, caffés par Vitellias, & rétablis par Vefpasien, s'y portent avec acharnement. Tout ce que la science militaire avoit jusqu'alors inventé pour

> nà, victoribus, nec tunc psinàs crudelitatis: nunc inhumana fecuritas, & ne minimo quidem tem-po is voluptates inter-pillo subu. 6611 dil miffæ, velut feftis die-

VITELLIUS, LIV., XIV. 487 l'attaque des plus fortes places, ils An. R. \$200. De J.C. 69. l'employerent contre les murs du camp; tortues, machines à lancer des traits, terraffes, torches allumées. S'exhortant les uns les autres, ils crioient, » Qu'ri s'agissoit de consommer leur » ouvrage, & de recueillir enfin le fruit de tant de travaux & de dan-» gers. Qu'ils avoient rendu la ville » au fénat & au peuple, les temples » aux Dieux. Mais que le camp étoit » la gloire propre du foldat, qui le re-» gardoit comme sa patrie, comme ses. » pénates. Que s'ils n'en forcoient à » l'instant même l'entrée, il leur fau-» droit paffer la nuit sous les armes. » Les affiégés de leur côté, quoique plus foibles en nombre, & déja tant de fois vaincus, ne veulent point entendre parler de se rendre, & s'opiniatrent à disputer encore la victoire. Tout couverts de sang ils embrassoient leurs drapeaux & les autels, derniere confolation des mourans. Plufieurs luttant contre les approches de la mort, expirerent fur les tours & fur les remparts. Enfin, lorsque les portes furent enfoncées, ce qui restoit de combattans se présenta aux vainqueurs : & X iiii

Ab. R.820. tous (a) tournés vers l'ennemi, mou-De J.C. 69 rurent des blessures qu'ils recevoient par devant, curieux de conserver leur gloire jusqu'au dernier moment de leur vie.

contrafte avec la valeur de ceux qui fe faifoient tuer pour fa querelle. Des qu'il vit la ville prife, il fortit du palais par une porte dérobée, & se fit porter en chaife dans la maifon de fa femme fur le mont Aventin, accompagné seulement de deux officiers de fa bouche, un cuifinier & un boulanger. Son plan étoit, s'il pouvoit paffer le reste du jour sans être découvert, de gagner Terracine, & d'aller se jetter entre les bras des cohortes commandées par fon frere. Il ne demeura pas long-tems dans le lieu qu'il avoit choifi pour retraite, & changeant d'avis, foit (b) par fimple légéreté d'ef-

(a) Er cecidere omnes contrariis vulneribus, ri exităs fuit. Tac. yrtă în hoftem. Ea cura (b) Mobilitate ingenii,

VITELLIUS, LIV. XIV. 489 prit, comme le dit Tacite, & parce An.R.812. que dans la peur toute fituation paroît meilleure que celle où l'on est actuellement, feit platôt fur un fanx bruit de paix qui se répandit, suivant le lémoignage de Suetone, il retourna au palais. Il le trouva désert : tons , jusqu'au dernier des esclaves, s'étoient enfuis chacun de leur côté, ou évitoient sa rencontre. Ses deux sidéles compagnons l'avoient même abandonné. La (a) folitude & ces grands espaces muets le remplissoient d'effroi. Il tente d'ouvrir les pieces quiétoient fermées, & les voyant vuides, il frissonne de tout le corps. Las enfin de courir fans favoir où il alloit, il met autour de fes reins une ceinture de pieces d'or, & va se cacher dans la loge du portier, près de laquelle étoit un chien à l'attache. Suétone ajoute qu'il boucha la porte de cette loge (apparemment en dehors, & pour empêcher qu'on ne la vît) avec le lit & le matelas de l'esclave dont il prenoit la place.

& , que natura pavoris | fa , inhorrescit vacuis : eft, quum omnia me-tuenti præsentia maxime & pudendà la ebt a se-displicerent, Tac. hier occultans, ab Julio (a) Terret folitudo, & Placido tribuno cohor-tacentes loci, tentat clau-

490 HISTOIRE DES EMPEREURS. An. R. 820.

Ce honteux afyle, comme l'appelle De J.C. 69. Tacite, ne put le fauver. Ceux qui le cherchoient, ne rencontrant perfonne dans le palais, faisoient une exacte visite; & étant venus à l'endroit où il se tenoit tapi, ils l'en tirent avec violence, & lui demandent qui il eft, (car ils ne le connoissoient pas) & où ils pourroient trouver Vitellius. Il les abusa d'abord par un mensonge. Mais il n'étoit pas possible que l'erreur subfiftat long-tems; & bientôt reconnu, il s'abaiffa aux prieres les plus humbles & les plus pressantes, pour obtenir qu'on lui conservat la vie, & qu'on se contentât de le garder même dans la prison, si on le vouloit, alléguant qu'il avoit à révéler des fécrets qui intéressoient infiniment Vespasien. Ses prieres ne furent point écoutées , & par l'ordre d'un tribun nommé Julius Placidus, on (a) lui lie les mains derriere le dos, on lui met une corde au cou, on lui déchire ses habits, & on le traîne vers la place publique, comme un criminel destiné au fupplice : trifte & affreux spectacle, qui at-(a) Vinche post tergum manus : laniară veste, fozdum speckaculum du-cepatur, multis incre-lerat. Tac,

VITELLIUS, LIV. XIV. 491 tiroit pourtant les insultes, & non les An.R. 820. De J.C. 69. larmes: l'iznominie de sa lâcheté

étouffoit la compaffion. La populace iettoit fur lui du fumier & de la boue : elle le poursuivoit avec mille injures, l'appellant incendiaire, à cause de l'embrasement du Capitole, gourmand, ivrozne. On lui reprochoit même ses vices corporels, fa taille énorme, la rougeur de fon vifage enluminé par le vin, fon gros ventre, fa démarche chancelante & inégale, parce qu'il lui étoit resté une soiblesse dans l'une des cuisses, en consequence d'un coup qu'il y avoit autrefois reçu d'un chariot en mouvement, lorsqu'il prêtoit fon ministere à Caligula, qui faisoit le perfonnage de cocher. Un foldat des armées de Germanie vint alors à fa rencontre, & tirant fon épée, foit par un mouvement d'indignation, ou pour le foustraire à tant d'opprobres, soit que ce fût au tribun qu'il en voulût & non pas à Vitellius, il coupa l'oreille du tribun, & fut fur le champ. lui-même percé de coups.

On continua de mener Vitellius tout le long de la rue Sacrée, en lui rejettant les cheveux derriere la tête, afin que son visage parût, & lui por

An. R. 8 20. tant la pointe d'une épée fous le men-DeJ.C. 69 ton de peur qu'il ne se baissat pour cacher sa confusion : & en cet état on le forcoit de confidérer tantôt fes flatues renverfées, tantôt le lieu du maffacre de Galba. Enfin on le conduifit aux Gémonies, où avoit été traîné le corps de Sabinus. Parmi tant d'indignes traitemens, Vitellius témoigna une grande baffeffe d'ame, fi ce n'eft en une feule occasion, où se voyant infulté par le tribun, il lui répondit: « J'ai pourtant été ton empereur. » Les foldats qui l'avoient pris, fe firent un plaisir barbare de le pointer à petits coaps, & de lui déchiqueter tous les membres les uns après les autres, pour lui fuire fentir les douleurs d'une mort lente. Et (a) la multitude, toujours emportée, l'accabla d'autant d'outrages après sa mort, qu'elle lui avoit prodigué de flatteries pendant qu'il vivoit. Son corps fut traîné avec un croc dans le Tibre, & fa tête portée par toute la ville au bout d'une lance. "Il recut néanmoins, par les foins de Galéria fa veuve, les honneurs de la fépulture.

<sup>(</sup>a) Et vulgus eadem pravitate infectabatur interfectum, qua foverat viventem. Tac-

VITELLIUS, LIV. XIV. 493 Telle fut la fin déplorable d'un em-An.R. 820. pereur, dans la cinquante-cinquieme De J.C. 63.

année de fon âge. Vitellius dût tout à des appuis étrangers. Ce (a) ne fat aucun mérite personnel, mais uniquement la gloire & le nom de son pere, qui lui procurerent le confulat, plufieurs facerdoces, & un rang illustre dans la ville & dans le fénat. Ceux qui l'éleverent à l'empire, ne le connoissoient pas. C'est une singularité remarquable, que lâche & mou comme il étoit, il ait réuffi à se faire aimer des troupes en un degré auquel rarement ont pû atteindre les généraux remplis des qualités les plus effimables. Il faut pourtant avouer qu'il avoit de la franchise & de la libéralité. vertus qui deviennent aisément ruineufes pour un prince, lorfau'elles ne font pas gouvernées par la fageffe & la discrétion. Il crut se faire & se conferver des amis par la grandeur de fes largesses, sans y joindre une égalité

(a)Confula.um,Sacer-doia, nomen locumqua aribis queñta perinde inter primores . nella fui induttria, fed cunda partis claritudine adep-tus. Principatan el ac-tulere qui Ipium non

noverant. Studia exerci- | citias dum magnitudine

An. R. 820. constante de mœurs vertueuses : & l'é-De J.C. 69. vénement lui fit voir qu'il fe trompoit. Il étoit sans difficulté, dit Tacite, de l'intérêt de la République que Vitellius fût vaincu. Mais ceux qui l'ont abandonné & trahi en faveur de Vefpasien, ne peuvent pas se faire un mérite de leur perfidie, puisqu'ils

avoient commencé par trahir Galba. La ruine de Vitellius entraîna celle fon fære & de toute sa maison. Son frere à la tête Tuc. H.f. des cohortes avec lesquelles il avoit 1V. 2.

furpris Terracine, s'étoit mis en marche pour revenir à Rome. Les citoyens aifés à effrayer, & toujours prêts à flatter le maître actuellement régnant . demanderent avec instance, que l'on allat au-devant de L. Vitellius, & que l'on achevat de détruire ce refle d'ennemis. Leurs vœux furent fatisfaits. La cavalerie victorieuse fut envoyée à Aricie . & fuivie des légions . qui portant ne passerent pas Bovilles. L. Vitellius ne tenta aucune réfiftance, il fe remit lui & fes cohortes à la dif-

munerum, non confinantia morum, confinantia morum, confinanti morum, confinance putat, neretit ma-gis quam habuit, Rejublice havad dubie inter-blice havad dubie inter-cata Vitellium winci:

VITELLIUS, LIV. XIV. 405 crétion du vainqueur : & le (a) foldat, An. R. 8200 autant par indignation que par crainte, De J.C. 69. mit bas des armes malheureuses.

Ceux qui s'étoient rendus furent menés comme en triomphe, & traverferent la ville en une longue file, entre deux haies de gens armés. Aucun n'avoit l'air suppliant, mais une triftesse fiere, à laquelle les insultes. de la populace n'arracherent pas une plainte. Quelques-uns même fortirent de leur rang pour réprimer ces langues infolentes, & ils furent tués fur la place : on enferma les autres dans des prifons. Ils fouffroient tout fans qu'il leur échappât aucune parole indigne de leur courage, & dans le comble de l'infortune, ils foutinrent toute leur gloire.

L. Vitellius fat mis à mort. Il étoit aussi vicieux que son frere, mais il montra plus de vigilance dans la bonne fortune, & il partagea moins avec lui les prospérités, que les disgraces.

(a) Et miles infelicia fultantis vulgi immobi-arma, haud minis irà quam metu, abjecit.Lon-gus deditorum ordo, fere ceteri in cufto-feptus armatis, per ur-diam conditi : nibil

bem inceffit. Nemo sup-plici vultu, sed triftes ke truces, & adversum plausus ac lasciviam in-tuis famà. Tuc.

Le fils de l'empereur Vitellius, De J.C. 69. quoiqu'extrêmement jeune, & ayant un tel embacras dans la langue, qu'il IV. 80. Suet. Vit. 6. ne pouvoit presque pas articuler ses Er 18. mots, paya aussi de sa vie le dange-Dio. reux honneur d'avoir eu un pere revêtu de la pourpre des Céfars. Mucien ne crut pas devoir lainer fubfifter le dernier rejetton d'une famille ennemie : & cette cruauté dût paroître encore plus odieuse, par le contraste avec la douceur que Vitellius avoit témoignée à l'égard des parens d'Othon & de Vefpafien, dont il ne fit mourir aucun. Car la mort de Sabinus ne doit pas être mife for fon compte.

Sa falle La falle de Vitellius fut pourtant marine par épargade. Mucien , la laiffa vivre : & Veraflen. Prép. Vefpafien , qui ne fe gouvernoit pas 6-14 par les principes d'une politique om-

brageuie, la maria très-honorablement, & lui donna une riche dot.

L'afran-Entre ceux qui avoient eu du crécus fabit le dit auprès de Vitellius, le feul affranfapplicedes chi Afiaticus expia par le fupplice des
fectaves.
Tac. High.
étrangement abusé. Les deux préfets
du prétoire, Julius Priscus & Alphémus Varus, furent simplement casses,
& ce sut fans nécessité que le premier

VITELLIUS, LIV. XIV. 497 fe tua lui-même: fon collégue jouit An. R. \$266 tranquillement de la vie & de la liberté.

Avant que de paffer au regne de Vespasien, je dois rendre compte ici de quelques mouvemens des guerres étrangeres, qui appartiennent à celui de Vitellius. Il y en eut dans la Mœfie, dans le Pont. Mais fur-tout la Germanie en deçà du Rhin, fut agitée par une guerre très-violente, dont le feu fe communiqua à une partie des Gaules, & qui née des troubles & des divitions inteffines des Romains, & leur ayant caufé de très-grandes pertes mêlées de honte & d'ignominie, ne put être terminée que par le rétablissement du bon ordre & de la tranquillité dans l'empire sous l'autorité de Vespasien. Je commence par les fecousses légeres de la Moesse & du Pont, qui peuvent être racontées en peu de mots.

# SOMMAIRE.

# S. 111.

498

Courses des Daces dans la Mœsie arrêtées par Mucien. Mouvement de guerre dans le Pont. Vespasien y met ordre. Civilis, Batave, fait révoltersa nation.Les Romains sontchassés de l'isle des Bataves. Pratiques de Civilis pour gagner les Gaulois. Nouvelle victoire remportée par Civilis sur les Romains. Huit cohortes Bataves, vieilles bandes qui servoient depuis long-tems dans les armées Romaines, viennent joindre Civilis. Il fait prêter serment de fidélité à Vespasien par toutes ses troupes. Il vient assiéger le camp de Vétéra. Flaccus semet en marche pour venir au secours des assiégés. Séditions toujours renaissantes. Vocula demeure à la tête de l'entreprise par la retraite de Flaccus. Nouvelle sédition. Courses des Germains, alliés de Civilis. Civilis tente inutilement d'emporter de force le camp de Vétera. On reçoit en Germanie la nouvelle de la bataille de Crémone. Inrigues de Civilis pour soulever les Gaulois. Civilis détache une partie SOMMAIRE. 49

de son armée pour aller attaquer Vocula. Combatoù les Romains restent vainqueurs. Vocula remporte une seconde victoire devant Vétéra, et fait lever le siege. Vocula perd le fruit de ses victoires. Le camp de Vétéra assiégé de nouveau. Nouvelles séditions, Flaccus est tué par ses soldats. Suites du meurtre de Flaccus jusqu'à la révolte des Gaulois.

Les Daces, nation toujours in-An. R. 819, De J. C. 69. Quiéte, fongerent à remuer, dès Courses des qu'ils se virent affranchis de crainte Daces dans par le départ de l'armée de Moesse, la Moesse, parcitées par qui étoit allé attaquer Vitellius. Ils Mucien fe tinrent pourtant quelque tems en Tac. Hist. core en repos, attentifs à épier les événemens. Lorsqu'ils scurent que la guerre civile étoit allumée en Italie, & que les armées des deux partis commencoient à se heurter, ils se mettent en action, forcent les quartiers d'hiver des troupes auxiliaires de cavalerie & d'infanterie que les Romains avoient laissées dans le pays; & maîtres des deux rives du Danube, ils se préparoient déja à affaillir le camp des légions, qui n'auroit pas été en état de leur refister. Heureusement Mu-

An R. 820. cien se tro tvoit alors dans ces régions. De J.C. 69. Instruit de la victoire remportée par Antonias Primus à Crémone, & n'ayant plus par conféquent de raifon pressante de se hater d'arriver en Italie, il se livra au soin d'arrêter les courfes des Daces, & fit marcher contre eux la fixieme légion, qui bientôt les eut reponsses au-delà du fleuve. Et pour affurer la tranquillité de la province, il y établit commandant Fonteius Agrippa, qui fortoit du proconfulat d'Afie & il lui donna une partie des troupes qui ayant combattu pour Vitellius en Italie venoient d'être renvoyées dans l'Illyrie, & qu'il étoit de la bonne politique de féparer en différens corps, & d'occuper par une guerre contre l'étranger.

MouveDans le Pont, la guerre s'éleva par ment de guerre dans l'ambition d'un vil esclave. Il se nomle Pont. moit Anicet, & étoit affranchi de Pomet ordre. l'émon, dernier Roi de cette contrée, met ordre. qui avoit consenti sous Néron que son

qui avoit consenti fois Néron que fon royaume sût réduit en province romaine. Anicet, tout-paissant sous Polémon, trouvoit sa condition bien changée depuis que le pays obéssoit aux Romains, Il prosita donc des trou-

VITELLIUS, LIV. XIV. 501 bles qui les divifoient, & feignant un An. R. 870. grand zele pour les intérêts de Vitel-De J.C. 69.

lins, il gagna les peuples qui habitoient fur les bords du Pent-Enxin il s'attacha, par l'espérance du pillage, ceux à qui le mauvais état de leurs affaires ne laiffoit point d'autre reffource, & il fe vit ainsi en peu de tems à la tête d'un petit corps d'armée, qui n'étoit rien moins que méprifable. Il attaqua Trébizonde, ancienne colonie Greaque, & s'en empara, ayant taillé en pieces la garnison, qui confistoit en une cohorte, autrefois troupe étrangere, mais dont les foldats décorés du nom de citovens Romains, avoient pris, dit Tacite, l'armure & les drapeaux conformes à nos usages, & confervoient toute la licence & toute la nonchalance naturelles aux Grees.

La flotte que les Romains entretenoient fur le Pont-Euxin, avoit été affoiblie par Mucien, qui en avoit envoyé à Byzance les meilleurs vaiffeaux & tous les foldats. Anicet porta le fer & le feu dans ce qui refloit de cette flotte le long des côtes du Poat : & les Barbares devenus maîtres de la mer, la couroient impunément avec

An.R. 320, des barques d'une confruction partiDe J.C. 69; culiere. Il n'y entroit ni fer, ni airain.

Elles avoient les flancs étroits, le fond
large, & lorsque la mer s'ensloit &
que les vagues étoient groffes, ils
hauftoient les bords de leurs petits bâtimens, en y attachant des planches
qui se joignant par en-haut faisoient un
tost. Dans ces barques légeres, qui ne
pouvoient contenir que virgt-cinq ou
tout au plus trente hommes, ils rouloient avec intrépidité parmi les slots,
abordant indifféremment des deux cotés, parce que les deux extrêmités de
leurs bâtimens étoient également for-

mées en proues.
Vefpafien apprit ces mouvemens lorsqu'il étoit encore en Judée, & il fit partir en diligence un gros détachement de bonnes troupes sous la conduite de Virdius Géminus, hrave officier. Celui-ci dést aisément un enmemi qui ne savoit observer aucune discipline, & que l'avidité du butin portoit à se répandre dans la campagne sans ordre & sans regle. Les Barbares trouverent un asyle dans leurs vaisseaux. Mais Virdius en fit construire de son côté, & il joignit Anicet à l'embouchure d'un fleuve que Tacite

VITELLIUS, LIV. XIV. 503 aprelle Cohibus, où le rébelle se An.R. \$20; crovoit en sureté sous la protection du roi des Sédochéziens, qu'il avoit gagné par de grands présens. Et d'abord ce roi se montra disvosé à défendre fon fuppliant par les armes. Mais lorfqu'on lui eut fait envisager d'une part un falaire affuré, s'il livroit Anicet, de l'autre la guerre, s'il s'obstinoit à le défendre, la sidélité, toujours chancelante chez les Barbares, l'abandonna, & il se résolut sans beaucoup de peine à vendre, moyennant une fomme dont on convint, & le chef & ceux qui l'avoient suivi. Ainsi fut étouffée, presque aussi-tôt que

Il n'en fut pas de même de celle des Barace, sitt Bataves, dont j'ai à parler maintenant. révolter fa Ces peuples autrefois partic de la mainen nation des Cattes en Germanie, & Touler fachelle de leur pays par une sédition domestique, conserverent toute la siert de leur origine dans la nouvelle habitation où ils se transporterent, qui fut une isle formée par le bras droit du Rhin, le Vahal, & la mer. La face des lieux a changé depuis ces anciens tems. Maisle Bétaw ou Bétuve, comme je l'ai remarqué ailleurs, garde en

commencée, la guerre au Pont.

An. R. 820. core aujourd'hui leur nom. Alliés plus . De J. C.69. tôt que sujets des Romains, ils ne s'étoient point laissé écraser par une amitié fi disproportionnée. Exempts de tout tribut, ils ne fournissoient à l'empire que des foldats, dont la valeur fe fignala fouvent dans les guerres contre les Germains. Ils s'étoient acquis aussi beaucoup de gloire dans la grande Bretagne, & j'ai eu occasion de parler plus d'une fois de huit cohortes de Bataves, qui attachées comme auxiliaires à la fuite de la quatorzieme légion, en étoient devenucs rivales & ennemies. Ils entretenoient dans leur pays une florifiante cavalerie, accoutumée par un fréquent exercice à paffer le Rhin à la nage, fans quitter ni fes chevaux ni fes armes, & fans rompre ses rangs.

Dans cette nation brilloit fingulièrement, au tems dont je parle ici, Claudius Civilis, diffingué entre tous par fa naiffance, qu'il tiroit du fung royal, par fa bravoure perfonnelle, par un esprit rufé, inventif, & fécond en expédiers. Son nom eft peu connu parmi nous: mais il mérite autant de l'être que celui de bien des guerriers fameux dans l'hifòriro.

Il

VITELLIUS, LIV. XIV. 505
Il n'avoit pas fujet de se louer des An. R. 8207
omains. Son frere Julius Panlus fanc.
De J.C. 69.

Romains. Son frere Julius Paulus fauffement accusé de trahison, avoit é é mis à mort par ordre de Fonteius Capito, commandant de la baffe Germanie avant Vitellius. J'ai dit ailleurs que Civilis lui-même avoit couru rifque de subir un pareil sort : & le ressentiment qu'il conserva de la mort de fon frere, & de fon propre péril, le porta à faisir l'occasion de la guerre civile pour se venger. Mais il étoit trop habile pour agir à découvert, & pour avertir les Romains par une révolte manifeste, de le regarder & de le traiter en ennemi. Il se proposoit Sertorius & Annibal pour modeles. & prétendant les représenter par l'adresse de l'intrigue, de même qu'il portoit lear ressemblance fur le visage, ayant comme enx un œil de moins. il réfolut de travailler fourdement, & de cacher fon jen. I' feignit donc d'époufer la quer lle de Vespasien : & il en avoit un prétexte très-ipécieux, & tout à-fait propre à donner à fes démarches un air de fincérité. Antonius Primus lui avoit écrit d'empêcher le départ des fecours mandés par Vitellius & d'occuper les légions qui gare Tome V.

An. R. 320 doient le Rhin par l'apparence de quelpe J.C. 699 que trouble en Germanie. Et Hordéonius Flaccus, qui cenmandoit fur
les lieux, lui donnoit de femblables
avis, tant par inclination pour le parti
de Vefpafien, que par affection pour
la république, qui étoit en danger de
périr, fi une nouvelle inondation de
troupes nombreuses venoit encore fondre en Italie, & y renouveller la

guerre. Civilis voyant donc qu'il pouvoit masquer son projet de révolte sous une déférence apparente aux ordres fécrets des généraux romains, ne tarda pas à mettre la main à l'œuvre. Et il trouvoit les Bataves actuellement disposés à se soulever par une circonstance particuliere. Vitellius avoit ordonné des levées des foldats parmi eux, & cette charge, opéreuse par elle-même, devenoit absolument intolérable par les procédés tyranniques de ceux qui faifoient les enrôlemens. Avides & concuffionnaires, ils prenoient des vieillards, des hommes infirmes, pour les rançonner, & les contraindre d'acheter leur congé. Un motif encore plus infame les engageoit à enlever des jeunes enfans au-dessous de l'âge requis pour VITELLIUS, LIV. XIV. 5c7 porter les armes. Toute la nation fut De.J.C.69. indignée: les émissaires apostés par

indiguee: les emissares aposses par Civilis pour sousser la se emissare de la sédition, persuaderent sans peine aux Bataves de resuser de s'enrôler. Civilis lui-même, sous prétexte d'un grand festin, assembla dans un bois facré les premiers de la noblesse, & ceux que la bravoure & l'ardeur signaloient parmi la multitude: & lorsqu'il les vit échausses par le vin & la bonne chere, il s'ouvrit à eux.

Il commença par relever la gloire ancienne de la nation, qu'il leur représenta ensuite comme dégradée & stétrie par les indignités & les outrages qu'elle soussiroit, étant traitée non plus en alliée, mais en esclave. Il ajouta que jamais l'occasion n'avoit été si belle de la remettre en liberté. « Les » Romains, dit-il, font affoiblis par » leurs divisions. Dans leurs camps fur » le Rhin, il ne reste plus que des » vieillards, & un butin auffi riche qu'affuré. Ofez feulement lever les yeux, & ne craignez point de vai-» nes ombres de légions sans réalité. » Nous fommes puissans en cavale-» rie & en infanterie : nous pouvons De compter sur l'appui des Germains

An.P. 830. » nos voifins & nos freres. Les (a) Ro-DeJ. 6.6. » mains-eux mêmes feront peu fâchés » de la guerre que nons fufciterons.

Si le fuccès en est douteux, nous

» nous en ferons un mérite auprès de » Vespassen : la victoire porte avec

» Veipatien: la victoire » elle fon apologie. »

Ce discours fut reçu de tous ceux qui l'entendirent avec de grands applaudissemens, & Civilis leur fit prêter ferment felon le rit le plus auguste & le plus redouté parmi ces nations barbares. Il follicita auffi les Caninéfates, qui de même origine que les Bataves, & établis dans la même isle. ne leur étoient point inférieurs en vertu. & ne leur cédoient que pour le nombre. Il agit pareillement aupres des huit cohortes Bataves dont j'ai déla parlé plusieurs fois, & quirenvoyées, comme je l'ai dit, par Vitelliusen Germanie, se trouvoient alors à Mayence. Les Caninéfates se mirent les pre-

Les RoLes Caninetates le mirent les premains font miers en action , & en attendant que
chaffés de Civilis & les Bataves levaffent le maflavei.
que , ils fe donnerent un chef recommandable par une haute naiffance , &

<sup>(</sup>a) Ne Romanis quidem ingratum id bellum, sujus ambiguam fortunem non reddi. Tar.

VITELLIUS, LIV. XIV. 509 estimé des barbares pour son audace An R. S. C. O. De J. C. C. brutale, Il se nommoit Brinno, & étoit

brutale. Il se nommoit Brinno, & étoit fils d'un pere qui ayant atriqué les Romains par plusieurs hostilités, s'étoit moqué impunément du phantôme de guerre dont Caligula avoit voulu effrayer la Germanie. Le nom d'une famille ennemie des Romains plut aux Caninésties. Brinno sut mis sur le pavis, élevé sur les épaules d'une troupe de soldats, & proclamé foleannel-

lement chef de la guerre.

Aussi-tôt appuyé des Frisons, qui vinrent du pays au-delà du Rhin fe joindre à lui, il commence par enlever un camp établi dans l'isle des Bataves, & occupé paisiblement par deux cohortes, qui ne comptoient point du tout fur une attaque si brusque. Elles furent taillées en pieces ou mises en fuite, & un grand nombre de vivandiers & de négocians romains, qui erroient fans précaution dans un pays qu'ils regardoient comme ami, surpris par une guerre née tout d'un coup, tomberent entre les mains des vainqueurs. Plusieurs châteaux ou forts auroient fubi la même destinée que le camp, fi les préfets des cohorses n'euffent mieux aimé les brûler, parce Y iii

An. R. 820. qu'ils ne pouvoient les défendre. Ils fe cantonnerent avec tout ce qu'ils avoient de troupes dans la partie fupérieure de l'isle, & formerent ainfi une petite armée, mais bien peu redoutable pour les rebelles. Car c'étoient toutes nouvelles milices, plutôt chargées de leurs armes comme d'un poids, qu'habiles à en faire usage, & qui remplaçoient bien mal les vieux foldats emmenés par Vitellius en Italie. Outre ces troupes de terre, les Romains avoient encore une flotte de vingt-quatre bâtimens, qu'ils prirent foin de rassembler, & qui vint se ranger près d'eux.

Civilis voulut d'abord employer la ruse, & seignant d'être toujours ami des Romains, il blâma les préfets d'avoir abandonné leurs châteaux: il les exhorta à regagner leurs quartiers d'hiver, & à se reposer sur lui du soin de dissiper avec sa cohorte une poignée de révoltés. Son dessein étoit de fe préparer une victoire aisée sur des troupes séparées les unes des autres. Les officiers romains sentirent la fraude: & d'ailleurs il leur venoit de toute part des avis qui ne leur permetioient point de douter que le vrai

VITELLIUS, LIV. XIV. 511
chef de la révolte ne fût Civilis, à qui De J.C.69.
Brinno ne faifoit que prêter fon miniftere & fon nom. Les Germains,
paffionnés pour la guerre, n'avoient

pas pû garder un fecret qui leur fai-

foit trop de plaisir.

Civilis voyant que la ruse ne lui réussifoit pas, eut recours à la force ouverte. Il se mit à la tête des rebelles, & vint attaquer les Romains dans leur poste, suivi des Caninésates, des Frisons, & des Bataves, distribués en corps de nations. Les Romains se préparerent à les bien recevoir, & mirent en bataille leurs troupes de terre & de mer. Mais à peine en étoit-on venu aux mains, qu'une cohorte de Tongriens passa du côté de Civilis : & cette trahifon déconcerta beaucoup ceux qui se virent abandonnés, & même assaillis tout à la fois par leurs ennemis & par leurs alliés. La flotte usa de la même perfidie. Une partie des rameurs étoient Bataves, & d'abord ils embarassoient la manœuvre des matelots fidéles & les mouvemens des foldats, comme fans deffein & par fimple impéritie. Bientôt devenus plus hardis, ils leur faifoient réfiftance, & ils changerent la Y iii

An. R. 820. direction des vaisseaux, tournant la De J.C. 69. poupe vers l'ennemi au lieu de la proue. Enfin ils attaquerent les centurions & les tribuns , & tuerent ceux qui ne voulurent pas se réunir avec eux : enforte que les vingt-quatre vaiffeaux qui composoient la flotte, ou se livrerent aux rebelles ou furent pris. Les troupes de terre n'avoient pas pû se remettre du désordre dans lequel elles avoient été tout d'un coup jettées : & la victoire de Civilis fut complette.

Ce premier exploit fut très-avantageux aux rebelles, en ce qu'il leur fournit des armes & des vaisseaux. dont ils manquoient ; & il eut un grand éclat dans la Gaule & dans la Germanie, où Civilis & ses affociés furent célébrés comme les vengeurs de la liberté commune. Les Germains, plus voisins & plus fiers , lui offrirent à l'envi leur secours. La Gaule étoit plus difficile à s'ébranler, & il n'y eut Pratiques de Civilis rien que Civilis ne mît en œuvre pour pourgagner s'en procurer l'alliance. Les cohortes

les Gaulois. qu'il avoit vaincucs étoient gauloifes, auffi bien que leurs commandans. Il renvoya fans rançon les officiers qu'il avoit fait prisonniers: il donna aux VITELLIUS, LIV. XIV. 513
foldats le choix de rester avec lui ou Ded. C. de s'en aller, promettant à ceux qui s'attacheroient à sa fortune toute sorte d'agrémens & de distinctions dans le fervice, & ne laissant pas même partir les autres sans les gratiser de quel-

que portion des dépouilles des Ro-

Ces largesses étoient une amorce pour leur faire mieux goûter les difcours par lesquels il les exhortoit à se révolter. Il leur représentoit les maux extrêmes qu'ils foustroient depuis tant d'années, appellant du nom de paix une miférable fervitude. « Les Bataves . disoit-il, quoiqu'exempts de tributs, ont pris les armes contre les tyrans » de l'Univers: & dès la premiere oc-» cafion qui s'est présentée de combattre, ils ont vaincu & mis en fuite-» les Romains. Que fera-ce, fi les » Gaules secouent le joug? Qu'est-ce » que les forces qui restent à l'Italie ? » C'est par le sang des provinces que » les provinces font affervies. » Il citoit l'exemple de la Germanie, qui par La défaite & la mort de Varus s'étoit rétablie en possession de sa liberté: &: cela, dans un tems où il s'agissoit d'attaquer Augusta, & non pas un Vitel-

An.R. \$30. lius. Il observoit que la valeur natuDe.J.C. 69. relle des Gaulois étoit encore aidée
par la discipline à laquelle ils s'étoient
formés en servant dans les armées romaines. Et après les avoir remplis de
l'espérance du succès, il les aiguillonnoit par le sentiment de l'amour de la
liberté. « Que la Syrie, disoit-il, que
» l'Asse, que l'Orient, accoutumés à
» obéir à des rois, supportent la ser» vitude. La Gaule a encore plusseur
» citoyens nés \* avant la date de l'im-

» position des tributs. Les animaux » même sont jaloux de conserver la

» liberté que la nature leur a don » née. Et des hommes pleins de va-

» leur renonceroient à un bien si pr !» cieux? (a)Prositez de l'occasion savo-

cieux? (a)Profitez de l'occasion savo rable que vous offrent les Dieux

\* Si l'on remonte jufqu'à Céjar, la date eff type felorgnée, & la proposition de Tacite excéte route vraisjemblance. Car au tens où parle Critis, il s'étoit écoulé près de fix yingts ans deu collet près de fix yingts ans de Céjar contre les Gaules, fuccèderent immédiatement les guerres civiles entre les Romains, qui pendant yingt ans mirent tous Pempire en combussion.

On luissent pas aux vanqueurs de la Guile le loisse d'année le saffaire. Ce fut Augyste qui dans son septieme conjulat rédustr pleinement la Guile en province Romaine, O lassifiques de la Guile en province Romaine, O lassifiques de la Guile en province de la Guile en la Guile en la Guile en la Guile en la Guile de la

(a) Deos fortioribus

## VITELLIUS, LIV. XIV. 515

Vos tyrans font embarafles par leurs An. R. 8 10, De J.C. 69. » divitions inteffines: your n'avez

y qu'une seule affaire. Ils sont fati-

» gués par leurs pertes , & vos forces

» font entieres. Tandis qu'ils fe parta-

» gent entre Vitellius & Vespasien,

y vous pouvez vous délivrer de l'un " & de l'antre. " C'est ainsi que Civilis por ant en même tems fes vûes fur les Gaules & fur la Germanie, flattoit les peuples de ces vaftes & puisfances régions de l'idée de la liberté, pour se préparer les voies à s'en

rendre le maître.

Hordéonius Flaccus, commandant Nouvelle en chefpour les Romains dans les deux victoire Germanies, avoit, par une connivence par Civilis dont j'ai exprime les motifs, favorife fur les Roles premiers mouvemens de Civilis.

Lorfqu'il vit un camp force : des cohortes détruites : les Romains chasses de l'isle des Bataves, il concut que l'affaire devenoit sérieuse, & il ordonna à Mummius Lupercus, qui commandoit le camp appellé Vétéra, où hivernoient deux légions, de fortir en cam-

adesse. Proinde arriperent vacui occupatos, integri fesse, Dum alii Vespasianum, alii Vi-

Y vi

An R. 820. pagne, & d'aller au-devant de l'enne-De J.C. 69. mi. Mummius obéit. Aux deux légions qu'il avoit fous sa main. & qui ne faifoient pas ensemble plus de cinq mille hommes, il joignit les secours que fournirent les Ubiens & ceux de Tréves. & un régiment de cavalerie Batave, qui gagné depuis long-tems par les rebelles, gardoit encore les dehors de la fidélité, afin de rendre sa trahifon plus funeste aux Romains en l'exécutant dans le combat même. Avec ces roupes il marcha contre Civilis, qui ne fe fit pas long-tems chercher.

Ce fier Batave fe présenta, faisant porter les drapeaux des cohortes qu'il avoit vaincues, comme un trophée capable d'animer les fiens par le souvenir de leur gloire récente, & d'inspirer la terreur aux ennemis. Il plaça, suivant la pratique des Germains, derziere les rangs sa mere & se sceurs, les semmes & les petits enfans des officiers & des foldats, afin que des objets si chers encourageassent les combattims à vaincre, ou les retinssent par la honte, s'ils l'achoier t pied.

Au tignal donné, tous ensemble hommes & femmes firent retentir les airs, les uns de leurs chants de guerre, VITELLIUS, LIV. XIV. 517 les autres de leurs hurlemens. Les Ro-An.R.820. mains n'y répondirent que par un cri

mains n'y répondirent que par un cri foible & qui déno oit la peur. En esset ils voyoient leur alle gauche mise à découvert par la désertion de la cavalerie Batave, qui passa du cô.é des ennemis, & se tourna tout d'un coapcontre ceux qui la regardoient un instant auparavant comme alliée. Cependant les légions tinrent serme & garderent leurs rangs. Mais les auxiliaires, tant les Übiens que ceux de Tréves, prirent honteusement la suite, & se répandirent dans la campagne. Les Germains, s'attacherent à les poursuivre, & donnerent ainsi moyen aux légions de se retirer dans leur camp.

Claudius Labéo, commandant de la cavalerie Batave, embarraffoit Civilis. Il y avoit entre eux une rivalité ancienne: ils étoient dans le pays chefs de factions opposées. Civilis appréhenda donc, s'il le faisoit mourir, de se rendre odieux auprès de ses compatriotes; s'il lui laissoit la vie, d'avoir en lui un auteur éternel de troubles & de discordes. Il prit un partimitoyen, & le transporta dans la Frise au-delà du Rhin.

Il reçut pen après un puissant rem-

An. R. 820. fort par la jonction des huit cohortes Bei LC. 63 Bataves qu'il avoit, comme je l'ai dit, tes Barwes follicitées. Elles étoient en marche vieilles handes qui pour se rendre en Italie, suivant les servoient ordres de Vitellius, lorsque le courier tems dans de Civilis les atteignit. Leur résolution tems dans de Civilis les atteignit. Leur résolution les armées fut tout d'un coup prise d'embrasser Romaines, la querelle commune de la nation-joinde Ca-Comme néanmoins elles se trouvoient villis.

environnées des forces Romaines,

elles ne se déclarerent pas d'abord. & pour avoir un prétexte de quitter leurs alliés . elles chercherent à faire naître une brouillerie, demandant avec hauteur une gratification générale, double paie, & autres avantages que leur avoit promis Vitellius. Flaccus leur accorda une partie de leurs demandes . croyant les calmer : mais il ne fit que les rendre plus intraitables, & plus opiniatres à infifter fur ce qu'elles favoient bien qu'il leur refuseroit. Enfin méprisant ses promesfes & fes menaces, elles tournerent vers la basse Germanie pour aller joindre Civilis.

C'étoit une désobéissance formelle, & dont elles auroient eu lieu de se repentir, si Flaccus eût fait usage des ressources qu'il ayoit en main. Car à VITELLIUS, LIV. XIV. 519
Bonn étoit campée une légion com An. R. 820.
DEJ.C. 691

mandée par Herennius Gallus. Si donc Flaccus eût poursuivi les cohortes Bataves, elles se seroient trouvées entre lui & Gallus, & elles ne pouvoient échapper. Mais il tint une conduite pitoyable, & qui fortifia beaucoup les founcons de ceux qui l'accusoient d'être d'intelligence avec les rebelles. Il réfolut d'abord de se rensermer dans fon camp, comme ne pouvant compter fur la fidélité des auxiliaires, ni sur la force de ses légions, toutes compofées de nouvelles levées. Enfuite dans un moment de courage il se détermina. à marcher fur les pas des Bataves, & il écrivit à Gallus de fortir à leur rencontre. Enfin revenant à sa timidité naturelle, il changea une troifieme fois d'avis . & envoya un contre-ordre à Gallus.

Cependant les cohortes approchoient de Bonn, & comme leur intention étoit de ne manifester leur révolte que lorsqu'elles se verroient jointes à Civilis, elles se firent précéder d'un député qu'elles chargerent de dire de leur part à Hérennius Gallus, » Qu'elles n'avoient nul dessein de paire la guerre aux Romains, pour

An.R. 820 " qui elles avoient tant de fois com-De J.C. 69. battu. Que fatigués d'un fervice

long & infructueux, elles alloient chercher le repos dans le sein de leur

» patrie. Que fi elles ne trouvoient

» point d'obstacle, elles passeroient

» fans commettre aucune hostilité.

" Mais que si on leur opposoit les ar-» mes, elles avoient le fer en main,

» & s'en ferviroient pour s'ouvrir un

» paffage. »

Gallus balançoit fur le parti qu'il devoit prendre: fes foldats l'enhardirent à hafarder le combat. Trois mille légionnaires, quelques cohortes de Belges levées à la hâte, & une grande multitude de milices & de valets . aussi téméraires avant le combat que laches dans le danger, fortent impétueusement par toutes les portes du camp, & enveloppent les Bataves. qui étoient inférieurs en nombre. Ceux-ci vieux guerriers, fe forment en épais bataillons, serrent leurs rangs, font face de tous côtés: & bientôt ils eurent enfoncé l'armée ennemie, qui s'étoit étendue en front, & n'avoit point de profondeur. Les Belges prennent la fuite : la légion recule, & regagne en défordre ses retranchemens. VITELLIUS, LIV. XIV. 521 C'est-là que se sit le plus grand carnage. An. R. 826. Los tos de corres montes c'accumulante.

Les tas de corps morts s'accumulent dans le fossé: & ils ne périssoient pas seulement par le ser des Bataves, mais les 'étousioient en tombant les uns sur les autres, & ils se perçoient de leurs propres armes. Les vainqueurs continuerent paisiblement leur route, tant qu'ils furent sur les terres de l'empire: ils prirent soin d'éviter Cologne, & ils excusoient l'affaire de Bonn comme involontaire de leur part, & occasionnée par l'injustice des Romains, qui leur avoient resusé le pafage.

Ils arriverent ainfi jusqu'à Civilis , l'fair prèqui voyant ses forces si considérable ter le sement augmentées , n'en consut point de lieave un orgueil de barbare ; & ne s'enfla passen en point d'une folle audice. Il connois rouves ses soit la puissance des Romains , & sent aut qu'il lui étoix impossible de se nue furer encore avec eux , il persista dans son plan de dissimulation , & il st prèter le serment de sidéliné à Vespassen par toutes les troupes qu'il avoit sous ses ordres. Il sollicita même à se ranger au mêne parti les deux légions qu'il s'écolent ensermées dans le camp

An.R.820. de vétéra. \* Il lui fut répondu. « Que De J.C 69. » des Romains ne prenoient point con-» feil d'un traître & d'un ennemi. » Qu'ils reconnoissoient Vitellius pour » leur empereur , & lui garderoient » fidélité jufqu'au dernier foupir. Qu'il » convenoit mal à un déserteur Batave » de faire le personnage d'arbitre du » fort des Romains, & qu'il devoit » plutôt s'attendre à ſubir la juste peine » de sapersidie. » Une réponse si fiere enflamma la colere de Civilis. Il fe mit aussi-tôt en marche pour aller attaquer le camp avec tous fes Bataves, foutenus des fecours qu'avoient envoyés d'au delà du Rhin les Btucteres & les Tencteres, & il dépêcha des couriers

> ter les peuples à venir avec lui partager la gloire & le butin. Les commandans des deux légions, Mummius \*\* Lupercus & Nu-

par toute la Germanie, pour en invi-

sovrect de traduire le vieux camp, comme a fait d'Ablancourt. Mais j'ai préféré une expression moins fusceptible d'équivoque. Vetera étoit devenu

\* Il seroit peut-être plus | me j'en ai averti ailleurs. \*\* Il n'a été parlé plus haut que de Mummius Lupercus. Il faut suppo-Jer ou qu'alors Numifius étoit absent , ou que Mum-mius a été nommé seul , un nom de lieu. C'est parce qu'il avoit la supé-maintenant Santem dans le duché de Clèves, com-le duché de Clèves, comVITELLIUS, LIV. XIV. 523

misius Rufus, instruits des menaces & An.R. 820. du projet de Civilis, se préparerent à foutenir un siege. Ils détruisirent les édifices qui avoient été conftruits au-afficger le tour du camp, & qui en faisoient com-Legen. me les fauxbourgs. Car ces camps étant fixes & perpétuels, ainsi que je l'ai remarqué ailleurs, devenoient des especes de villes. Un article important, celui des vivres, ne fut pas traité par eux avec toute l'attention qu'il méritoit. Ils permirent aux foldats de piller les environs : & par cette licence furent consumées en peu de jours des provisions, qui menagées & mises en magafins auroient fusfi pour un long tems.

Čependant Civilis arrive, occupant le centre de fon armée avec l'élite de fes Bataves: les troupes venues de Germanie couvrent la rive du Rhin au-deffus & au-deffus du camp: la cavalerie battoit la campagne: les vaiffeaux remontoient le sleuve. D'une part des figures de loups & d'autres bêtes, qui fervoient d'enfeignes aux nations Germaniques, de l'autre les drapeaux des colortes qui avoient fi long-tems

neral , foit par droit d'anmennete, foit par une

An. R. 820. fervi dans les armées Romaines, pré-De J.C. 69 fentoient l'image effrayante d'une guerre civile & étrangere tout ensemble. L'étendue du camp, dressé pour deux légions, & qui contenoit alors à peine cinq mille hommes, en rendoit la défense plus difficile. Mais la multitude des valets & des vivandiers que la crainte y avoit fait courir de toutes parts, comme dans un afyle, aidoit les foldats, & les foulageoit pour certains ministeres. L'accès de ce te camp étoit aifé, & muni seulement de quelques fortifications légeres: parce qu'Auguste, qui l'avoit établi, s'étoit persuadé que la valeur du soldat Romain suffisoit pour contenir les Germains dans le devoir; & que jamais on ne se trouveroit dans une situation fi trifle, que les Bataves ofassent venir eux-mêmes attaquer les légions.

Le cas arriva pourtant: & les Bataves d'un côté, les Germains de l'autre, s'animant par une émulation nationale, livrerent au camp un furieux affaut. La défense des Romains fut également vigoureuse & savante, & ils rendirent inutile l'aveugle impétuosité de leurs ennemis. Ces Barbares néanmoins voulurent employer des

# VITÈLLIUS, LIV. XIV. 525 machines, dont ils n'avoient aucune An.R. 820;

idée. Les déserteurs & les prisonniers Romains furent leurs ingénieurs, & leur apprirent à dresser avec des pontres liées ensemble, comme un pont de bois, auguel ils attacherent des roues pour le faire avancer : enforte que des foldats montés deffus combattoient contre les affiégés, pendant que d'autres mis deffous à l'abri travailloient à fapper les murailles. Mais l'ouvrage étoit mal conftruit, & les groffes pierres lancées par les ballifles des Romains l'eurent bientôt mis en pieces. Après plusieurs tentatives infructueuses, les affiégeans désespérant de réusfir par la force, convertirent le fiege en blocus. Ils favoient qu'il n'y avoit de vivres dans le camp que pour peu de jours, & beaucoup de bouches inutiles. Ils se flattoient que la disette. que l'infidélité ordinaire aux esclaves, occasionneroient quelque trahison: ou après tout ils s'en remettoient au bénéfice du tems & des circonflances imprévûes.

Ce blocus est un événement important dans cette guerre. Il dura un tems considérable, & fut, tant qu'il dura, le

An. R 820, centre auquel se rapporterent tous les mouvemens contraires des Romains & des rehelles

Flaccus se Les Romains avoient sur le Rhin meren mar-plus de forces qu'il n'en falloit pour venir ause-faire lever le blocus. Mais l'incapacité cours des du chef Hordéonius Flaccus, timide,

Sedi ions vieux, goutteux; & plus encore les défiances mutuelles entre les officiers, renaiffanqui penchoient tous pour Vespasien,

& les foldats, qui étoient attachés de cœur à Vitellius; enfin les discordes Aternelles , les féditions violentes , qui étoient les fuites néceffaires de ces mauvaifes dispositions, amenerent par degrés la plus malheureuse & la plus honteufe catastrophe.

Flaccus ayant appris le fiege du camp de Vétéra, donna ses ordres pour lever des troupes dans les Gaules . & voulant procurer un prompt fecours aux affiégés; il fit partir avec un détachement de légionnaires Dillius Vocula, commandant de la dixhuitieme légion, brave officier, plein de fermeté & de courage. Il le suivit lui-même à peu de distance, toujours en butte aux soupçons des soldats, qui l'accufoient d'intelligence avec Civi-

VITELLIUS, LIV. XIV. 527 lis. « Non, (a) disoient-ils, ni Primus An. R.8200 De J.C.69. » Antonius, ni Mucien, n'ont rendu

» de si grands services à la cause de » Vefpatien. On est en garde contre

les haines découvertes, contre une

guerre déclarée: la rufe & la fraude

» fe cachent, & portent ainsi des » coups inévitables. Civilis se mon-

» tre, il se range en bataille contre

» nous: & Flaccus ordonne de fa

» chambre & de fon lit, tout ce qui » peut être avantageux à l'ennemi.

Tant de braves gens font arrêtés par

» un feul vieillard, & les opérations

» de nos armes dépendent des accès » de sa goutte. Prenons le parti de tuer

» ce traître, & délivrons notre fortu-

ne & notre valeur d'un obstacle si-

» niftre & odieux. »

Cependant les féditieux apprennent qu'il est arrivé une lettre de la part de Vespasien. Leur sureur alloit se porter à l'extrême, si Flaccus, pour sauver

(a) Non primi Anto- tulo jubere quidquid hof-nii, neque Muciani ope ti conducat. Tot arma-Vefpafianum magis ado- tas fortifilmorum virolevisse. Aperta odia armaque palam depelli, fraudem & dolum obscu-ra, coque inevitabilia. Civilem fare contra, struere aciem: Hordeo-nium è cubiculo & leader exsolverent, mium è cubiculo & lec-

rum manus, unius fenis valerudine regi. Quin

An.R. 820.
De J.C. 69.
An R. 820.
En pleine affemblée, & envoya à Vitellius lesporteurs chargés de chaînes.
Cette démonfration d'attachement pour Vitellius calma unpeules foldats, & l'on arriva tranquillement à Bonn, où Vocula, qui n'étoit pas apparemment affez fort pour aller en avant, attendoit fon général.

La vue de Bonn rappella le fouvenir de la défaite d'Hérennius Gallus, par les cohortes bataves, & renouvella la fédition. On prétendoit trouver dans cet événement la preuve complete de la trahison de Flaccus, qui, difoit-on, avoit donné ordre à Gallus de combattre en lui faisant espérer qu'il viendroit de Mayence à fon secours . & caufé la perte dela bataille en n'exécutant point sa promesse. On lui reprochoit encore de n'avoir point informé ni les autres armées, ni l'empereur, de ce qui se passoit en Germanie; & de laiffer ainficroître le mal. au lieu de l'étouffer dans sa naissance nar les forces réunies des provinces voifines. Le foible général, pour se laver fur ce dernier article, lut en pleine affemblée des copies des lettres qu'il avoit envoyées dans les Gaules, dans la

VITELLIUS, LIV. XIV. 529
la Grande Bretagne, en E(pagne, De J.C. 69)
pour demander des secours: & il établit un ordre de très-dangereuse conféquence, en laissant passer en loi que
les lettres qui arriveroient de dehors
seroient remises aux soldats chargés
de porter les aigles des légions, enforte qu'elles étoient lûes aux troupes,
avant que les ches en enssent connoisfance. Au moyen de cette condescendance, Flaccus ayant pour le moment

fance. Au moyen de cette condefeendance, Flaccus ayant pour le moment actuel appaifé les esprits, fit un acte d'autorité en ordonnant que l'on mit aux fers un des s'éditieux. Il fut obéi, & l'armée s'avança de Bonn à Cologne, se groffissant sur la route de renfort envoyés par les Gaulois, sur qui les menées de Civilis n'avoient pas

encore produit leur effet.

Les foupçons des foldats Romains n'étoient pas guéris: & le prifonnier envenimoit la plaie en difant qu'îl avoit été le messager de Flaccus à Civilis, & le porteur de leurs paroles réciproques; & que c'étoit pour étouffer son témoignage & la voix de la vérité qu'on l'avoit chargé de chaînes. Ces discours faitoient impression sur la multitude, & Flaccus n'avoit pas la hardiesse dy remédier. Vocula le Tome V.

An. R. 820. remplaça. Il monte fur le tribunal De J.C. 69. avec une intrépidité admirable, se fait amener le prisonnier, & malgré ses clameurs, il ordonne qu'on le mene au supplice. Les méchans étoient intimidés : les bons fentoient la néceffité

d'un exemple : & le coupable fut exé-Vocula cuté. Vocula fut récompensé de son demeure à courage par l'estime des soldats, qui l'entreprise d'un vœu unanime le demanderent par la re-pour chef: & Flaccus lui abandonna traite de la conduite de l'entreprise, se retira, Flaccus. Nouvelle & alla rejoindre les troupes reftées fedition.

dans leurs quartiers.

Le général obéiffoit , comme l'on voit, dans cette armée, & les foldats commandoient. Diverfes circonflances contribuoient à les rendre intraitables. Ils n'étoient point payés : les vivres manquoient : le Rhin extrêmement bas, étoit à peine navigable; ce qui obligeoit de disposer des troupes le long de la rive d'espace en espace pour garder les gués, & empêcher les Germains de paffer le fleuve : & un même inconvénient produisoit deux effets qui se nuisoient l'un à l'autre: les eaux baffes caufoient la difette en rendant difficile le transport des viyres, & elles donnoient occasion de

VITELLIUS, ÈIV. XIV. 531 multiplier le nombre de ceux qu'il De J.C. 63, falloit nourrir. La féchereffe en ellebed. C. 63, même, accident rare dans ce climat, paffoit pour un prodige auprès d'une multitude ignorante. Les foldats s'imaginoient que les fleuves même, anciennes barrieres de l'empire des Romains, fe refusoient à leur fervice: & (a) ce qui eût été regardé en tems de paix comme un hazard ou un événement naturel, paroiffoit alors un ordre

Cependant ils continuerent leur rouve vers Vetera, & lorsqu'ils sureut arrivés à Novesium, aujourd'hei Nuys, la treizieme légion se joignit à eux, & Hérennius Gallus, dont j'ai déja parlé plus d'une fois, fut associé à Vocula pour partager avec lui les soins du commandement. Ils étoient alors fort près de l'ennemi, mais ils n'ossernt pas aller jusqu'à lui, & ils se dressernt un camp au lieu appellé Gelduba par Tacite, & qui est maintenant le village de Gelb. Là les deux ches s'attacherent à assernir le courage du soldlat, & à l'endurcir à la rouge du soldlat, & à l'endurcir à la

des destins & une preuve de la colere

des Dieux.

<sup>(</sup>a) Quod in pace fors | & ira Dei vocabatuna feu natura, tunc fatum | Tac, Z ii

An.R. 830 fatigue, par tous les exercices militai-De J.C. 69.

res, & par les travaux nécessaires pour fortifier un camp. Et afin de l'animer encore par l'amorce du pillage & du butin, Vocula mena une partie de l'armée faire le dégât fur les terres des Gugerniens \*, qui étoient entrés dans l'alliance de Civilis : le reste des troupes demeura dans le camp sous les ordres de Gallus.

> Ici furvint un nouvel incident. A l'occasion d'un bateau de bled, qui se trouva engravé, il s'engagea un combat entre les Germains qui habitoient la rive droite du Rhin. & les foldats de Gallus. Ceux-ci ayant eu le deffous, & perdu beaucoup de monde, s'en prirent, fuivant l'usage établi dans cette armée, non à leur lâcheté, mais à la perfidie de leur commandant. Les soupcons contre Flaccus se renouvellent : on l'accuse d'être l'auteur de la trahifon, & Gallus de s'en être rendu le ministre. Posant le fair pour certain, les séditieux n'étoient inquiets que des circonstances : & à force de coups & de mauvais traite-

<sup>\*</sup> Les Gugerniens étoient | occupoient l'espace depuis des Sicambres transportés | Gelb jusqu'à l'isle des en deça du Rhin , & qui | Bataves,

VITELLIUS, LIV. XIV. 533 mens, ils prétendoient forcer Gallus An R. 820. à avouer quel intérêt l'avoit fait agir,

quelle fomme il avoit reçue, qui avoit été l'entremetteur de la négociation. Après qu'il eut eu la foiblesse de charger Flaccus, ils le mirent dans les fers. Vocula à son retour eut affez d'autorité non feulement pour délivrer fon collégue, mais pour faire fabir la peine de mort à ceux qui l'avoient si indignement traité. C'est (a) une chose tout-à-fait étrange que cette alternative continuelle de licence & de foumission, de révoltes & de supplices parmi les mêmes troupes. Leurs chefs ne pouvoient parvenir à les rendre dociles, & ils parvenoient à les punir.

Pendant que les Romains gâtoient Courfes ainsi leurs propres affaires par leurs des Gerdivisions toujours renaissantes, Civi-de Civilis. lis se fortifioit puissamment. Toute la Germanie voifine du Rhin s'étoit déclarée en sa faveur : & il employa ses nouveaux alliés à faire des courses sur les terres des peuples amis des Ro-

(a) Tantailli exercitui [ lerum & fuppliciorum diverfitas inerat licentia: vices, & mixtus obfe-patientiaque. Haud du-biè gregarius milles Vi-tellio fidus : fplendidi-fimus qui fque in Vefpa-27. fianum proni. Inde fce-

Ziii

An. R. 820. mains. Les uns eurent charge de piller De J.C. 69 & de ravager le pays de Tréves, les autres celui des Übiens. Quelques-uns pafferent même la Meufe, & vinrent infester les Ménapiens, les Morins, & toute cette lifiere feptentrionale de Gaules. Mais nul peuple ne fut plus maltraité que les Übiens. Ils étoient haïs fingulièrement, parce qu'ils avoient oublié leur origine Germanique jusqu'à quitter leur ancien nom pour prendre un nom à la Romaine : Agrippinenses. Fideles & malheureux alliés de l'empire, ils furent battus, & dans leur propre pays, & dans celui des ennemis, où ils avoient ofé paffer : & leurs défaites réitérées ayant augmenté la fierté de Civilis, il reprit le dessein d'attaquer de vive force le camp qu'il bloquoit : d'autant plus que le voisinage de Vocula & de fes troupes lui donnoit de l'inquiétude.

Civilisten. Il avoit eu grande attention à ferte inutiement d'emporter de diffégés n'euffent aucune nouvelle du force le cimp de l'Attra. Pour de l'Attra, l'est d'eux. Pour l'attaque qu'il méditoit, il diffribua les différentes opérations entre les Batayes & les Germains yenus des pays VITELLIUS, LIV. XIV. 535 nu-dela du Rhin. Les premiers furent An. R.820. chargés de faire agir les machines : les

charges de faire agir les machines: les autres, qui demandoient le combat avec une impétuoîité de Barbares, eurent ordre d'aller à l'affaut, & de travailler à combler le foffé, & à détruire le rempart. Ils s'y porterent avec furie; & quoique repouffés, ils revinrent à la charge. Ils étoient en grand nombre, & Civilis ne les ménageoit

point.

Ils favoient fi peu se ménager euxmêmes, qu'ayant allumé de grands feux pendant la nuit, ils alloient à la lueur des flammes livrer l'affaut aux Romains. Ceux-ci les voyoient fans être vûs : enforte que tous les coups des affaillans étoient perdus, pendant que les affiégés au contraire choififfoient leurs ennemis à plaifir, & percoient de leurs traits tous ceux que l'audace ou des ornemens éclatans distinguoient entre les autres. Civilis reconnut l'inconvénient, & il fit éteindre les feux sans discontinuer l'attaque. On se battit donc dans l'obscurité, avec tout l'embarras & toute la confusion des combats nocturnes, & fans autre avantage pour les Germains, que celui de fatiguer les affiégés.

An. R. 820. A la pointe du jour les Bataves re-De J.C. 69 leverent les Germains, & pousserent en avant une tour de bois à deux étages, qui fut bientôt fracassée par les perches & les poutres dont les Romains la frappoient à coups redoublés. Sa chûte confterna les Bataves, & dans ce moment les affiégés firent fur eux une fortie vigoureufe. Ils employerent auffi une machine, dont l'effet est singulier. C'étoit un harpon suspendu à un lévier, qui avoit un de fes bras en-dedans de la muraille. Ce harpon lancé d'en haut faififfoit un ou plufieurs des ennemis, & enfuite par le jeu d'un contre-poids qu'on laissoit retomber, il les guindoit en l'air, & les iettoit dans le camu.

Civilis rebu'é du mauvais fuccès de tous les affauts qu'il avoit livrés, en revint à bloquer la place: & comme il feignoit d'agir pour Vespassen, il sollicitoit les affiégés par des messages sécrets, & par des promesses, à abandonner le parti de Vitellius, se proposant de les mener plus loin, lorsqu'il leur auroit fait faire ce premier

pas.
On reçoit Tout ce que je viens de raconter de de Germanie la nou-la guerre de Civilis, s'étoit passé ayant

VITELLIUS, LIV. XIV. 537
la bataille de Crémone, dont la nou-De.J.C.6.
velle fut annoncée en Germanie par velle de la lette d'Antonius Primus, accom-basile le pagnées d'une ordonnance que Céci-Crémone.
na avoir rendue en fa qualité de conful. Et le porteur de ces dépêches étoit, comme je l'ai dit, un officier

étoit, comme je l'ai dit, un officier du nombre des vaincus, nommé Alpinus Montanus, qui par sa présence & par ses discours attestoit la vérité

des faits.

Un événement fi important, qui décidoit la querelle entre Vespasien & Vitellius, devoit réunir pour le parti du vainqueur les officiers & les foldats de l'armée de Germanie, & conféquemment forcer Civilis ou de se foumettre, ou de se démasquer, & de se déclarer nettement ennemi des Romains, L'opiniâtreté indomptable des foldats légionnaires empêcha cet heureux effet, entretint la division, & donna moven à Civilis de remporter de nouveaux avantages, plus grands que ceux qu'il avoit eus jusqu'alors. Ils prêterent ferment à Vespasien, mais de mauvaise grace ; en évitant d'articuler fon nom . & confervant dans le cœur l'attachement à Vitellius.

An. R. 820. Vocula, qui de même que tous les De J.C. 69. Intrigue autres chefs étoit décidé pour Vespade Civilis fien, envoya Montanus à Civilis, & pour foule- lui ordonna de représenter à ce Batalois. ve, qu'il n'étoit plus tems pour lui de

déguiser une guerre étrangere fous un faux prétexte de diffension civile ; & que fi fon deffein avoit été de feconder Vespasien, il avoit rempli ses vûes, & devoit par conféquent poser les armes. Cet ambaffadeur, Gaulois de naissance, & qui avoit pour patrie le pays de Tréves, fier & hautain de caractere, disposé par sa façon de penfer à entrer dans le plan d'une révolte, étoit bien peu propre pour la commiffion dont on l'avoit chargé. Civilis, avant que de l'avoir démêlé, s'envelonna dans des réponfes vagues, qui ne fignificient rien. Mais bientôt il fentit qu'il pouvoit se sier à lui . & il s'expliqua fans ambiguité.

tiques qu'il avoit eu à foutenir, des périls fans nombre auxquels il s'étoit vû exposé pendant vingt-cinq ans de fervice dans les armées romaines. » J'en ai recu, ajouta-t-il enfuite,

Il commença par se plaindre des fa-

- y une digne récompense, par la mort » de mon frere, par les chaînes que

VITELLIUS, LIV. XIV. 539

j'ai portées, par les cris furieux de An. R. 820. l'armée de Germanie, qui deman-

» doit mon supplice. Le droit naturel

» m'autorise à la vengeance, & c'est

le juste motif qui m'anime. Et vous

auffi, peuple de Tréves, & tout ce que vous êtes de Gaulois foumis

au joug, quel prix attendez-vous de

votre fang fi fouvent verfé pour les

Romains? Une milice ingrate, des tributs fans relâche, les rigueurs des

verges & des haches, & la nécessité

d'effuyer tous les caprices des ty-

rans que l'on yous envoye de Rome

fous le nom de généraux & de gou-

verneurs. Confidérez mon exemple.

Je n'étois qu'un simple préset de

cohorte : & avec le feul appui des

Caninéfates & des Bataves, nations

bien peu nombreuses, si on les com-

pare à tout le reste des Gaulois, j'ai humilié nos maîtres, je leur ai en-

levé des camps, je les tiens actuelle-

» ment affiégés. Que rifquons-nous à

» montrer de l'audace ? Ou nous re-

» couvrerons notre liberté, ou, fi » nous fommes vaincus, nous ne pou-

» vons que retomber dans le mênie

» état où nous étions. » Ce discours

fit impression for Montanus: il revint

Zvi

An.R.820 entiérement gagné, & ayant rapperf.C.69 porté à Vocula une réponse concertée avec Civilis, il dissimula le refte, se réservant à agir auprès de ses compatriotes, pour exciter parmi eux des mouvemens, qui ne tarderent pas à éclater.

Givilie de tache une ment la guerre, & bien instruit du peu narmée pour d'intelligence qui étoit entre les chefs quer Vocu- & les foldats Romains, il se crut assez fort pour partager ses troupes en deux

Combat corps, dont l'un iroit attaquer Vocumains ref-la au camp de Gelduba, pendant que rent vain- l'autre continueroit le fiege. Peu s'en gueurs.

fallut que l'entreprise ne lui réusst. Vocula n'étoit point sur ses gardes. Surpris par une attaque imprévue, il fortit pourtant hors de ses retranchemens. Mais ses troupes ayant eu à peine le tems de se ranger, furent tout d'un coup mises en déroute: ses auxiliaires prirent la fuite: ses légions repoussées dans leur camp, s'y défendoient mal contre les vainqueurs qui y étoient entrés avec elles. Heureusement pour les Romains, arriverent dans le moment des cohortes de Gascous \*

\*Les Vascons ou Gas- | Espagne vers Pampelune cons habitoient alors en | & Calaborra, Ce n'eft VITELLIUS, LIV. XIV. 541 levées par Galba en Espagne, & de-An.R. 820. puis envoyées sur le Rhin. Elles tom-

berent fur les Bataves par derriere, & la terreur qu'elles porterent passa l'effet de leur nombre, parce que le bruit se répandit que c'étoient toutes les forces Romaines, qui venoient ou de Nuys, ou de Mavence. Les légions de Vocula qui étoient aux abois, reprirent courage, & la confiance en un fecours étranger leur fit retrouver leur propre vigueur. Elles rechassent l'ennemi hors du camp avec un grand carnage. L'infanterie Batave fut extrêmement maltraitée. La cavalerie se sauva, emmenant les prifonniers & les drapeaux conquis au commencement du combat. Le nombre des morts fut plus grand du côté des Romains : les Bataves perdirent l'élite de leurs meilleures troupes. Les deux chefs, au jugement de Tacite, furent en faute: Civilis, pour n'avoir point envoyé un corps affez nombreux. Si les forces en ensient été plus confidérables, il n'auroit pas pû être enveloppé par les cohortes Gasconnes qui ne faisoient qu'une poignée de foldats; que sur la fin du sivieme | Pyrénées , & vinrent s'é-secle , qu'ils passernt les | tabler dans la Gaule.

An. R. 820. & les Bataves seroient demeures mas-De J.C. 69. tres du camp, dont ils avoient forcé l'entrée. Vocula s'étoit laissé surprendre; & vainqueur, il ne profita pas de ses avantages. S'il eût poursuiviles ennemis, il faifoit lever dans l'inflant le siege de Vétéra. Ce ne fut qu'au bout de guelques jours qu'il se mit en marche pour aller à Civilis.

Le rusé Batave avoit profité de cet intervalle pour folliciter les affiégés à fe rendre, en tâchant de leur perfuader que le secours qu'ils attendoient étoit détruit, & que les fiens avoient remporté une victoire complette. Il étaloit à leurs yeux les drapeaux pris fur les Romains : il leur montroit les prisonniers. Mais ce fut ce qui le décela. L'un de ces prisonniers eut le courage d'élever sa voix pour faire connoître aux affiégés la vérité qu'on leur déguisoit. Les Germains le masfacrerent fur la place, & accréditerent ainfi fon témoignage.

Enfin Vocula arriva, & par les ra-Vocalz remporte une seconde vages & les incendies des villages & victoire de- des métairies, il annonça fes approvant Vetera, ches, & convainquit pleinement Cile fiège. vilis de mensonge. Il vouloit, selon

la discipline Romaine, commencer par

VITELLIUS, LIV. XIV. 543 établir un camp, où fon armée dépo-An.R.820; fant en fûreté les bagages, pût combat-

tre enfuite fans embarras. Les foldats ne lui permirent point de fuivre cette fage pratique. Ils demandent le combat à grands cris, auxquels, avec leur insolence accoutumée, ils joignent les menaces. Ils ne se donnerent pas même le tems de se ranger en bataille. Mal en ordre & fatigués d'un longue marche, ils vont présenter le combat à Civilis, quine recula pas, comptant autant fur les vices des ennemis, que fur la bravoure de ses troupes. L'action ne commença pas avantageusement pour les Romains. Les plus féditieux étoient, comme il ne manque jamais d'arriver, les plus lâches : quelques uns néanmoins se souvenant de leur gloire récente, tenoient ferme dans leur poste, & s'encourageoient mutuellement à achever dignement leur entreprise. Les afflégés, voyant du haut de leurs murs tout ce qui se passoit, firent très-à-propos une sortie, qui troubla beaucoup les Bataves: & la victoire fut déterminée en faveur des Romains par l'accident de Civilis. Il tomba de cheval, & dans les deux armées le bruit courut qu'il étoit mort

An. R. 820 ou blessé. Il est incroyable quelle con De J.C. 69. fiance cette nouvelle inspira aux uns, quelle confernation elle jetta parmles autres. Elle décida pleinement du fuccès: le fiege fut levé, & Vocula vainqueur entra dans le camp de Vétera.

Vocula perd le fruit Vetera affiégé de nouveau.

de fes vic-pourfuivre les vaincus, qu'il lui étoit toires. Le aisé d'exterminer. Il s'amusa à réparer les brêches du camp, comme se prémunissant contre un nouveau siege : conduite (a) suspecte, & bien capable d'autorifer les discours de ceux qu l'accusoient de vouloir la continuation de la guerre, puisqu'il manquoit si souvent l'occasion de vaincre.

Il auroit pû faire mieux. Il devoit

Il perdit en effet par fon inaction tout le fruit de sa victoire. Bornant ses foins à ravitailler la place, comme on v souffrit beaucoup de la disette, il envoya toutes les voitures à Nuys pour en amener des vivres par terre : car les ennemis étoient maîtres du fleuve. Ce premier convoi arriva heureusement, parce que Civilis n'étoit pas en état de le traverfer, n'étant pas encore bien remis de sa chûte. Mais le second n'eut

<sup>(</sup>a) Corruptà toties victorià, non falso suspectus bellum velle. Tac.

VITELLIUS, LIV. XIV. 545
pas le même fort. Civilis alors réta-An. R. 820.
bli vint l'attaquer entre Véténa & Gel-

duba, lorfqu'il fe mettoit en route pour aller prendre de nouvelles provisions ; & s'il ne le désit pas entiérement, parce que la nuit mit fin au combat, au moins il coupa le retour. Vocula fortit de la place pour fauver fon convoi, & pour l'aider à forcer les paffages: & auffi-tôt le Batave vint remettre le siege devant Vétéra, Ainsi tous les avantages remportés par Vocula s'en allerent en fumée, & les chofes fe trouverent au même état qu'auparavant. Il y eut plus : elles empirerent. Le commandant Romain abandonna Gelduba, & fe retira à Nuvs: & Civilis fe rendit maître du poste abandonné, & livra près de Nuys un combat de cavalerie, dont le fuccès lui fut avantageux.

La fédition entre les Romains se Nouvelle joignit aux disgraces militaires. Vo-fraccus est cula en partant de Vétéra, avoit em- usé par ses mené, outre son armée propre, deux foldats. détachemens des cinquieme & quinzieme légions, soldats mutins & intraitables, & toujours prêts à se révolter contre leurs chess. Il en avoit commandé mille pour l'accompagner, &

An. R. 320. ils partirent en plus grand nombre que De J.C. 69. l'Ordre ne portoit y déclamant ouvertement pendant la marche, & s'expliquant de la réfolution où ils étoient de ne pas fouffrir plus long-tems les miféres de la famine, & les trahifons de leurs commandans. Ceux au contraire qui refoient, se plaignoient qu'on les affoiblissoit en emmenant leurs camarades. De-là étoit née une double fédition au moment même du départ, les uns voulant retenir Vocula, les autres refusant de revenir sur leurs pas.

J'ai exposé d'avance comment réusfit une entreprise dont le début s'annonçoit fi mal. La fuite devint encore plus funeste. Les troupes savoient qu'il étoit venu de l'argent envoyé par Vitellius, qui avoit voulu payer aux gens de guerre son avénement à l'empire, pour s'affurer de leur fidélité. Ces foldats indociles des cinquieme & quinzieme légions, animerent les autres à demander leur payement à Flaccus : & il leur diffribua, mais au nom de Vespasien, les fommes qu'il avoit reçues. L'usage de cette largesse fut de célébrer des fêtes pleines de dissolutions : & dans le vin. dans la débauche, les foldats renouvelVITELLUS, LIV. XIV. 547 lent leurs anciennes plaintes contre An. R. 520. Flaccus, & s'exhortent mutuellementà De J.C. 69.

Flaccus, & s'exhortent mutuellement à lui faire enfin porter la peine de fes trahifons. Aucun de leurs officiers n'ofa s'opposer à leur fureur, parce que la nuit favorisoit la licence & bannissoit toute retenue. Flaccus tiré de fon lit, fut tué par les séditieux. Ils auroient traité de même Voula, si déguisé en esclave il n'eût prosité des ténébres pour se fauver. Les images de Vitellius furent remises en honneur dans le camp & dans quelques villes de la Belgique, lorsque Vitellius n'étoit dési plus.

Après l'accès de frénéfie paffé les Suies de mutins se voyant fans chef, commen-flaccusjin-cerent à fentir ce qu'ils pouvoientus la recraindre : & ils envoyerent des dé-Gaulois. putés à différens peuples Gaulois, pour leur demander des secours d'hommens & d'argent. Civilis ne leur donna pas le tems de les recevoir. Il vint à eux, & dans le désordre où il les trouva, il n'eut pas de peine à les mettre en fuite.

L'infortune produisit la discorde. Trois légions se détacherent des autres, & s'étant soumises à la conduite de Vocula, qui osa alors reparoître, elles

An. R. Sac prêterent un nouveau ferment à Vefpafien. Vocula les mena fur le champ du côté de la ville de Mayence, qui étoit achiellement affiégée par une armée composée de Cattes, d'Uspiens, & de Mattiaques, tous peuples Germains. Ce n'étoient que des coureurs, plus propres à piller une campagne, qu'à pousser un siege. L'approche des trois légions les dissipa, & Vocula ne les trouva plus devant la place.

Mais il couroit bien un autre danger de la part des Gaulois, qui follicités depuis long-tems à la révolte par
les intrigues de Civilis, éclaterent
après la mort de Flaccus. Comme cet
événement, qui aggrava le malheur &
la honte des légions Germaniques
tombe fous le regne de Vespassen, je
suis obligé de trancher ici mon récit,
pour en reprendre le fil, après que
j'aurai exposé ce qui se passa à Rome
& dans le reste de l'empire, pendant
les premiers mois qui suivirent la mort
de Vitellius.

Fin du Tome V.



# T A B L E DU CINQUIEME VOLUME DE L'HISTOIRE DES EMPEREURS R O M A I N S.

# LIVRE TREIZIEME.

§.I. REstexion sur la licence que de disposer de l'Empire, 3. Galba reçoit la nouvelle de la mort de Néron, et du Décret du Sénat, qui le déclaroit luimême Empereur, 5 et 6. Virginius refuse encore une fois l'Empire, et fait reconnoître Galba par ses Légions, 7. L'armée du bas Rhin prête aussi le serment à Galba, Mort de Capiton qui la

commandoit, 9. Macer tué en Afrique; où il vouloit remuer, 10. Toutes les provinces reconnoissent Galba, ibid. Intrigues de Nymphidius pour s'élever à l'Empire, 11. Il est tué par les Prétoriens, 17. Cruautés de Galba à cette occasion, 19. Il dégénere de son premier goût de simplicité, 20. Il se laisse gouverner par Vinius, Cornelius Laco, et Martianus, 21. Il affecte un appareil de terreur. Traits de rigueur. Massacre des soldats de Marine, 24. Traits d'avarice, 26. Recherche des largesses de Néron. Vexations à ce sujet. Avidité et insolence de Vinius, 27. Inconséquence de la conduite de Galba envers les ministres des cruautés de Néron. Tigellin est épargné, 30. Les bonnes actions de Galba oubliées ou blamées, 33. Il s'attire la haine des soldats , 34. Année féconde en malheurs, 36. Tableau de l'état de l'Empire au commencement de cette année, ibid. Sur la nouvelle d'une sédition des Légions de Germanie, Galba adopte Pison, 45. Discours de Galba à Pison , 49. Galba déclare l'adoption aux Prétoriens, dont il aliéne les esprits par son austérité, 56. L'adoption notifiée au Sénat, 58. Galba se décrédi-

tede plus en plus, 59. Projets criminels d'Othon, 60. Dernieres mesures qu'il prend pour envahir le trône , 67. Exécution du complot, 70. Galba en apprend la nouvelle, 72. Discours de Pison à la cohorte qui étoit de garde devant le Palais, 73. Tentatives de Galba auprès des soldats, 76. Vains témoignages de la faveur du Peuple pour lui, 77. Galba se détermine à aller audevant des séditieux, 78. Belle réponse de Galba à un soldat qui se vantoit d'avoir tué Othon, 83. Ardeur des soldats pour Othon, Ibid. Il les harangue, 84. Galba est massacré dans la place publique par les soldats qu'Otho avoit envoyés, 89. Mort de Vinius, 93. Mort de Pison, 94. Les têtes de Galba, de Pison et de Vinius, portées à Othon, et mises chacune au bout d'une pique, 95. Mort de Laco et d'Icélus , 96. Othon accorde la sépulture à ceux qu'il avoit fait tuer , 97. Caractere de Galba , 99. Il est le dernier Empereur d'un sang illustre, et d'une ancienne noblesse, 100:

§.II. EMpressementuniversel áflatter Othon, 105. Il sauve Marius Celsus de la fureur des sol;

#### TABLE.

552

dats , 106. Préfets du Prétoire et Préfet de la ville, nommés par les soldats, ibid. Le Sénat décerne à Othon tous les titres de la souveraine puissance, 107. Effroi des Romains au sujet de deux contendans d l'Empire, tels qu'Othon et Vitellius, 108. Traits louables dans la conduite d'Othon, 110. Il adinet Marius Celsus au rang de ses amis, 111. Mortde Tigellin, 112. Othon élude les cris du peuple, qui demandoit la mort de Calvia Crispinilla , ibid. Arrangement des Consulats, 113. Sacerdoces distribués convenablement, 114. Faveur accordée judicieusement par Othon aux soldats, 115. Facilité excessive d'Othon sur certains chefs , ibid. Il rétablit les statues de Poppéa, et paroît vouloir honorer la mémoire de Néron, 116. Avantage remporté en Mœsie sur les Sarmates Rhoxolans, 117. Sédition excitée par le zele indiscret et téméraire des soldats pour Othon, 119. Discours d'Othon aux séditieux, 124. Supplice de deux des plus coupables, 129. Allarmes et inquiétudes dans la ville, ibid. Prétendus prodiges, 131. Débordement du Tibre , ibid. Origine de l'Empereur Vitellius, 133. Son caracte-

re, ses vices. Traits de sa vie jusqu'au tems où il fut envoyé par Galba en Germanie, 134. Disposition des légions germaniques à la révolte, 138. Vitellius est reçu des légions Germaniques avec une joie infinie, 141. Caracteres de Valens et de Cécina principaux auteurs de la révolution enfaveur de Vitellius. 143. Le mal est encore aigri par quelques peuples des Gaules, 146. Préparation prochaine à la révolution. Serment prêté au nom du Sénat et du peuple Romain, 147. Vitellius est proclame empereur, 150. Plusieurs officiers immolés à la fureur du soldat. D'autres dérobés à la mort par ruse, 153. Les troupes voisines des armées de Germanie accedent au parti de Vitellius, 155. Contraste entre l'ardeur des troupes et la nonchalance deVitellius, 156. Plan deguerre formé par les généraux de Vitellius, 158. Marche de Valens jusqu'aux AlpesCottiennes.lb. Marche de Cécina. Désastre de la nation Helvétique, 165. Cécina traverse les Alpes Pénines, 167. Othon et Vitellius se sondent inutuellement, et se tendent des embûches l'un à l'autre. lb. et 168. Les familles d'Othon et de Vitellius conservées, 169. Forces du parti d'Othon, 170.Plan de guerre d'Othon, 171. Il rélegue Dolabella à Aquinum, et l'y fait garder à vue, 173 Trouble et inquiétude dans Rome aux approches de la guerre, 174. Empressement d'Othon pour partir, 177. Il prend congé du Sénat, et fait un acte de bonté et de justice. Ib. Il harangue le peuple. Servile adulation de la multitude. Ib. Il part, s'étant fait précé= Aa Tome V.

554 des d'un corps de troupes destiné à défendre le passage du Pô, 179. Îl se livre à la fatigue, 180. Exploits de la flotte d'Othon, 181. Les troupes de terre d'Othon et de Vitellius commencent à se tater, 185. Faste de Cécina et de sa femme, 188. Il assiege inutilement Plaisance, et se retire à Crémone, 189. Défiance des troupes d'Othon parrapport à leurs chefs, 195. Grands avantages remportés parles généraux d'Othon sur Cécina, 196. Sédition furieuse dans l'armée de Valens. 200. Ardeur des troupes de Valens pour joindre Cécina, 20h. Jalousie entre Cécina et Valens, 206. Comparaison d'Othon et de Vitellius. Ib. Othon se détermine à hasarder une bataille contre l'avis de ses meilleurs généraux, 207. Motifs de l'empressementd'Othon pour combattre, 211. Othon se retire à Brixellum avant la bataille, 214. Combat dans une isle du Pô, où les gens de Vitellius ont l'avantage, 215. L'armée d'Othon mal gouvernée, 217. Mouvement de cette armée pour aller chercher l'ennemi, 218. Bataille de Bédriac, où l'armée d'Othon est défaite, 220. Les vaincus se soumettent, et prêtent serment à Vitellius, 227. Mort d'Othon, 229. Ses funérailles. Regrets des soldats, dont plusieurs se tuent à son exemple, 239. Jugement

sur son caractere, 240. Faux Néron, 241. Délateur puni à la poursuite d'un autre délateur

plus puissant que lui , 244.

## LIVRE XIV.

S. I. T ES troupes vaincues offrent inutilement L'empire à Virginius, 250. panger extrême que courent les Sénateurs amenés de Rome par Othon, et restés à Modéne, 251. Vitellius est reconnu dans Rome très-paisiblement, 255. L'Italie ravagée par les vainqueurs. 256. Vitellius reçoit en Gaule les nouvelles de sa victoire, 257.Il donnel'anneau d'or à son affranchi Asiaticus, 258. Il est reconnu de tout l'empire, 259: Il reçoit de Blésus un cortége Impérial, 260. Il donne à son fils le nom de Germanicus. Ib. Il use de clémence envers les chefs du partivaincu, 2613 Il fait tuer plusieurs capitaines du même parti, 262. Multitude de fanatiques dissipée, 263. Gourmandise de Vitellius, 264. Il fait tuer Dolabella, 268. Modestie de la semme et de la mere de Vitellius, 270. Cluvius accusé obtient la punition de son délateur, 271. Vectius Bolanus va commander les légions de la Grande-Bretagne. 1b. Vitellius sépare les légions vaincues, et les éloigne de l'Italie, 272. Il casse les Prétoriens, 274. Corruption de la discipline parmi les troupes victorieuses. Ib. Sédition entre elles et combat sanglant, 275. Mouvement séditieux contre Virginius, 276. Vitellius fait une grande réforme dans ses troupes,277. Ilvisitelechamp de bataille de Bédriac, 278. Vitellius honore la mémoire de Néron,281. Ordonnance pour défendre aux chez Aa ij

556

valiers Romains le métier de gladiateur. Ib. Autre ordonnance contre les Astrologues. Leur insolence. Futilité de leur art, 282. Valens et Cécina désignés consuls, 283. Désolation des pays par où passoit Vitellius. Ib. Carnage d'un grand nombre de gens du peuple tués par les soldats, 285. Trouble et effroi dans Rome, 286. Entrée de Vitellius dans Rome, 287. Il harangue le Sénat et le peuple, 288. Il se montre bassement populaire, 200. Il se rend assidu au Sénat, ets'y comporte modestement. Ib. Ordonnance de Vitellius en faveur des nobles rappellés d'exil, 293. Le séjour de Rome acheve de corrompre la discipline parmi les légions victorieuses, 294. Seize cohortes Prétoriennes et quatre cohortes de la ville levées parini les troupes de Germanie, 295.Les soldats demandent le supplice de trois des plus illustres chefs des Gaules , 296. Folles dissipations, 297. Misére de Rome, 298. Cruautés de Vitellius, 299. Naissance et premiers emplois de Vespasien, 301. Il envoie Tite son fils à Rome pour porter son hommage à Galba, 308. Tite apprend en chemin la mort de Galba, et retourne vers son pere, 309. Tite consulte l'Oracle de Paphos. Prétendus présages de l'élévation de Vespasien, 311. L'esprophéties du Messie appliquées à Vespasien, 312. Négociations sécretes entre Vespasien et Mucien, 313. Les esprits s'échauffent parmi les légions d'Orient en faveur de Vespasien 315. Il veut attendre la décision de la querelle entre Othon et Vitellius, 316. Après

la morta Oihon, Vespasien balance encore, 31 7.
Discours de mucien à Vespasien, 320. Vespasien se lai, se percuader d'accepter l'empire. Son foible pour la divination, 325. Il est proclamé par les légions à Egypte, de Judée, et de Syrie, et reconnu dans tout l'Orient, 328. Grand conseil à Beryte. Préparatifs de la guerre, 331. Départ de mucien, et son plan de guerre, 334. Vexations excrées par lus sur les peuples, 336. Toutes les légions de l'Illyrie se déclarent pour Vespasien, Caractere d'Antonius Primus, 337. Foiblesse et langueur des premiers mouvemens que se donne Vitellius, 343. Enfin il met les légions germaniques en campagne, 347. Cécina s'arrange pour trahir Vitellius, 348.

S.II. Les chefs du parti de Vespasien en Illyqu'ils doivent suivre, 355. Discours d'Antonius
Primus, qui propose d'entrer sur le champ en
Italie, 308. Son avis est suivi, 361. Il exécute
lui-même le conseil qu'il avoit donné. Ses premiers exploits, 363. Cécina maque a dessein
Poccasiond'écraser Antonius Primus, 367. Deux
séditions écartent les deux consulaires qui offusquoient Antonius Primus, 370. Bassus, commandant la floite de Ravenne pour Vit. Ilius,
la fait passer dans le parti de Vespasien, 370.
Trahison de Cécina. Son armée le charge de chaites, 379. Primus va atraquer deux légions de
Vitellius postées dans Crémone, 379. Elles sor-

tent de la ville. Combat où elles sont défaites; 380. Les vainqueurs veulent attaquer la ville de Crémone par le desir de la piller, 384. Ils en sontempêchés par l'arrivée de six légions que Cécina avoit tenté inutilement de débaucher, 387. Combat nocturne ou elles sont défaites, 388. Un pere tué par son fils, 394. Prise du camp qui environnoit la ville de Crémone, 395. Les vainqueurs se préparent à attaquer la ville. Elle se rend , 401. Les légions vaincues sortent de la place, 403. Sac de Crémone, 404. Rétablissement de cette ville, 409. Premiers soins de Primus après sa victoire. 410. Stupide indolence de Vitellius, 411. Flatterie des Sénateurs, 413. Consul d'un jour, 41 4. Vitellius fait empoisonner Junius Blésus, 415. Lenteur et débauches de Valens. Il manque l'occasion de joindre l'armée. 419. Dessein hardi de Valens. Il estfait prisonnier, 421. Vespasien est reconnu dans une grande partie de l'Italie et dans toutes les provinces de l'occident, 423. Irrégularité de la conduite de Primus depuis la journée de Crémone, 424. Il s'avance du côté de Rome, 425. Soldat qui demande une récompense pour avoir tué son frere 427. Brouilleries entre Primus et Mucien, 428. Vitellius yeut étouffer la nouvelle de la bataille de Crémone. Généreux courage d'un Centurion, 431. Il envoie des troupes pour fermer les passages del'Apennin, 433. Resté à Rome, il s'occupe de soute autre chose que de la guerre, 434.Il va à son camp, et revient bientôt après à Rome, 435.

La flotte de Miséne se déclare pour Vespasien, 438. Terracine occupée par les soldats de cette flotte et leurs associés , 439. Chaleur de zele qui s'allume dans la ville en faveur de Vitellius, et qui s'éteint dans le moment, 440. Les cohortes opposées à Primus sont forcées de se soumettre. 442. Valens est tué à Urbin par ordre des vainqueurs, 448. Vitellius disposé à abdiquer, 450. Ilconvient des conditions avec Flavius Sabinus, 451. Remontrances faites inutilement surce point àVitelliuspar seszélés partisans, 454. Abdication de Vitellius. Le peuple et les soldats s'y opposent, et le forcent de retourner au Palais, 467. Combatoù Sabinus a le dessous. Il se retire au capitole, 460. Siege et prise du Capitole par les soldats de Vitellius, 462. Le temple de Jupiter est brûle, 466. Domitien echappe aux ennemis; 469. Mort de Sabinus et son éloge, 470. La ville de Terracine est surprise et saccagée par L. Vitellius, 473. L'armée victorieuse n'avoit pas fait suffisante diligence pour venir à Rome. Causes de ce retardement , 476. A la nouvelle du siege du Capitole elle se met en marche. Députations de la part de Vitellius rebutées, 479. La ville est prise de force, 433. Réunion étrange des divertissemens licencieux et de la cruauté; 435. Le camp des Prétoriens forcé, 489. Mort tragique de Vitellius, 488. Mort de son frere et de son fils, 494. Sa fille mariée par Vespasien , 496. L'affranchi Asiaticus subit le supplice des esclaves. Ib.

# T A B L E.-

560 S. III. Courses des Daces dans la Mœsie arritées par Mucien,499. Mouvement de guerre dans le Pont. Vespasien y metordre, 500. Civilis, Batave, fait revolter sa nation, 503. Les Romains sont chassés de l'isle des Bataves. 508. Pratiques de Civilis pour gagner les Gaulois, 512. Nouvelle victoire rempo tée par Civilis sur les Romains, 515. Huit cohortes Batayes, vieilles bandesqui servoient depuislong-temsdans les armées Romaines, viennent joindre Civilis, 518. Il fait prêter serment de fidélité à Vespasien partoutes ses troupes, 521. Ilvientassiégerlecamp de Vétéra, 523. Flaccus se met en marche pour yenir au secours des assiégés. Séditionstoujours renaissantes , 526. Vocula demeure à la tête de l'entreprise par la retraite de Flaccus. Nouvelle sédition, 530. Courses des Germains, alliés de Civilis, 533. Civilis tente inutilement d'emporter de force le camp de Vétéra, 534. On reçoit en Germanie la nouvelle de la bataille de Crémone, 636. Intrigues de Civilis pour soulever les Gaulois,538. Civilis détache une partie de son armée pour aller attaquer Vocula. Combat où les Romains restent vainqueurs, 540. Vocula remporte une seconde victoire devant Vétéra, et fait lever le siege, 542. Vocula perd le fruit de ses victoires. Le campde Vétéra assiégé de nouveau. 544. Nouvelles séditions. Flaccus est tué par ses soldats, 545. Suites du meurtre de Flaccus jusqu'à la révolte des Gaulois, 547.

Fin de la Table des Sommaires.











